



## ADELE

ΕŤ

# THÉODORE,

o v

## LETTRES SUR L'ÉDUCATION;

CONTENANT tous les principes relatifs aux trois diffèrens plans d'éducation des Princes, des jeunes Perfonnes, & des Hommes,

TOME PREMIER.





## A AVIGNON,

Chez CHAMBEAU & Comp. Imprimeur Libraires.

1798.



1 1 . . .

## AVERTISSEMENT.

CES LETTRES renferment un espace de douze ans; il est nécessaire, pour leur intelligence, de supposer qu'on n'a pas toutes celles qui ont été écrites pendant ce temps, & qu'on a supprimé les moins intéressantes; ce qui forme souvent entre deux Lettres des lacunes de plusieurs mois, mais qui n'interrompent jamais le fil des événemens.

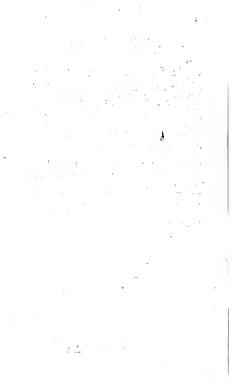



## ADELE ET THÉODORE,

0 U

## LETTRES SUR L'ÉDUCATION.

#### LETTRE PREMIERE.

Le Baron d'Almane au Vicomte de Limours, ce 2 Février, à trois heures du matin.

QUAND vous recevrez ce billet, mon cher Vicomte, je ferai déjà à vingt lieues de Paris. Je pars dans l'inftant avec ma femme & mes deux enfans, & je pars pour quatre ans. Je n'ai eu ni la force de vous dérailler moi-même mes projets, ni celle de vous dire adieu; & craignant les oppositions & les instances de votre amitié, je vous ai foi-gneusement caché mon secret & mes desfeins. Le parti que je prends aujourd'hui, après une longue & mûre réslexion, n'est que le résultat de cette tendresse si vive que

vous me connoissez pour mes enfans; j'attends d'eux le bonheur de ma vie, & je le confacre entiérement à leur éducation. J'aurai l'air peut-être, aux yeux du monde, de faire un facrifice éclatant & pénible; on m'accusera ausii sans doute de fingularité & de bizarrerie, & je ne fuis que conféquent. Je ne puis dans cette lettre vous développer toutes mes idées; elles ont trop d'abondance & d'étendue ; quand je ferai arrivé à B.... je vous écrirai avec le détail que vous êtes en droit d'attendre de ma confiance & de ma tendre amitié. Soyez bien fûr, mon cher Vicomte, que je ne perdrai point de vue le projet si doux que nous avons formé, & qui doit resserrer encore les nœuds qui nous unissent. En dérobant l'enfance de mon fils. aux exemples du vice, en devenant son gouverneur & fon ami, n'est ce pas travailler pour vous ainsi que pour moi ç puisque la vertu feule peut le rendre digne du bonheur que vous lui destinez ? Adieu, mon cher Vicomte; donnez-moi de vos nouvelles, nevous pressez point de me juger, & sur-tout ne me condamnez pas avant de connoître toutes les raisons qui peuvent motiver ma conduite.

Ma femme écrit à la vôtre une longue lettre; mais comme elle connoît la Vicomtesse, elle craint sa vivacité, & vous demande en grace d'en modérer les essets auSUR L'ÉDUCATION. 7 tant qu'il vous fera possible; nous ne redoutons que la premiere réponse, car nous sommes bien sûrs que les résexions & le temps ne peuvent que nous justifier.

### LETTRE II.

La Baronne d'Almane à la Vicomtesse de Limours, ce 7 Février.

Nous fommes arrivés hier à B.... ma chere amie, tous en bonne santé; mon fils & ma fille ont parfaitement foutenu le voyage; à fept ans & à fix on dort dans une voiture aussi bien que dans son lit : aussi font-ils beaucoup moins fatigués que je ne le suis moi-même. Cette terre est charmante, je n'en connois-encore ni les promenades ni les environs; mais la vue délicienfe qu'on découvre du château, suffit pour en donner une idée. Ici tout est simple, j'ai laissé le faste & la magnificence dans cette grande & défagréable maison que j'occupois à Paris, & qui me déplaisoit tant, & je me trouve enfin logée suivant mon goût & mes desirs; ma petite Adele est, ainsi que moi, charmée de ce pays & de notre habitation : elle dit qu'elle aime bien mieux des tableaux inftructifs que des tentures de damas, & que

le soleil de Languedoc vaut beaucoup mieux que celui de Paris. Comme je suppose que ma chere amie est un peu fâchée contre moi, toute réflexion faite, je garde mes détails & mes descriptions pour l'heureux instant du raccommodement. Ah! quand vous aurez lu dans mon cœur, j'ose croire que loin de me condamner, vous m'approuverez fur tous les points. Songez que s'il est permis de bouder son amie, lorsqu'elle peut dans l'espace de dix minutes venir chercher fon pardon, on n'a plus ce droit quand on est à deux cents lieues d'elle. D'ailleurs, quel est mon tort ? celui de vous avoir caché un fecret qui n'étoit pas abfolument le mien ? M. d'Almane m'avoit positivement ôté la liberté de vous le confier ; mais fouvenez-vous du dernier fouper que nous avons fait ensemble; en vérité vous auriez pu deviner à ma tristesse, à mon attendriffement, ce qu'il m'étoit impossible de vous dire. Adieu, ma chere amie; j'attends de vos nouvelles avec une impatience inexprimable, car je ne puis être heureuse en penfant que peut-être vous êtes mécontente de moi.

J'embrasse Flore & l'aimable petite Conftance de toute mon ame, & je prie la premiere de vous entretenir quelquesois de la meilleure amie que vous ayez au monde.

#### LETTRE III.

## La Comtesse d'Ostalis à la Baronne.

E jour même de votre départ, ma chere Tante, j'ai été, ainsi que vous me l'aviez ordonné, chez madame de Limours; elle m'avoit fait fermer fa porte le matin, mais elle me recut le foir. Je lui trouvai un peu d'humeur & beaucoup de chagrin; elle pleura en me voyant, ensuite se répandit en plaintes contre vous, & me traita avec une froideur dont je pénétrai facilement le motif, & qui ne venoit en effet que d'un mouvement de jalousie causé par l'idée que j'étois depuis long-temps dans la confidence du fecret que vous aviez été forcée de lui cacher. J'aurois pu lui dire : ma Tante, ma bienfaitrice, ma mere, celle à qui je dois mon éducation, mon établissement, mon existence, pourroit - elle avoir quelque réserve avec son enfant, & pouvoit-elle craindre de sa part les objections & les oppositions qu'elle devoit redouter de la vôtre? Mais je me suis heureufement rappellé une de vos maximes, qui défend d'employer la raison pour combattre l'humeur, & j'ai pris le parti du filence. J'ai dîné hier chez elle, & je l'ai retrouvée à-peu-près dans la même situation : elle

avoit assez de monde; j'ai vu plusieurs perfonnes chercher à l'aigrir encore contre vous, ma chere Tante, en répétant avec assectation, qu'il étoit incroyable, inconcevable que vous ne l'eussiez pas mise dans votre confidence; de maniere que, dans cer inftant, son amour-propre est trop blessé pour que vous en attendiez; mais son cœur est si bon, elle vous aime si véritablement, elle a naturellement tant de franchise, & elle est si légere, qu'il est impossible qu'elle puisse conserver long-temps toutes ces sâcheuses impressions.

M. d'Osalis n'ira à son Régiment que le premier de Juin; & moi je partirai le même jour pour le Languedoc. Quel sera mon bonheur, ma chere Tante, de me retrouver dans vos bras, 'après une absence de quatre mois & demi; de revoir mon Oncle, & l'aimable Théodore, & la charmante petite Adele; & qu'il me sera cruel de me séparer encore de ces objets si chers à mon cœur! Adieu, ma chere Tante; n'oubliez pas votre fille aînée, votre ensant d'adoption, qui, dans tous les instans de sa vie, pense à vous, & vous chérit autant qu'elle vous respecte & vous admire.

Mes deux petites Jumelles font toujours en parfaite fanté; elles commencent à prononcer quelques mots François & Anglois, SUR L'ÉDUCATION. IP & elles me procurent déjà les plaifirs les plus doux que je puisse goûter en votre absence.

#### LETTRE IV.

### La Vicomtesse à la Baronne.

IL ne faut pas, dites-vous, bouder fon Amie, lorfqu'elle est à deux cents lieues; mais faut-il aussi lui pardonner de manquer à tous les devoirs de l'amitié ? Si vous favez une maxime qui prescrive cela, vous auriez bien fait de la citer, car celle-là seule pouvoit appuyer votre raisonnement. Il s'agit bien de bouder : je ne vous boude pas ; mais je suis outrée & blessée jusqu'au fond de l'ame. Vous n'avez point de Parente plus près, pas même Madame d'Ostalis, puisque je fuis votre coufine germaine, & qu'elle n'est que votre niece au millieme degré; vous n'aviez point d'amie plus tendre & plus ancienne; & dans la feule occasion de votre vie où vous pouviez me donner une véritable preuve de confiance, vous me traitez comme une étrangere !... En effet, il y a bien de quoi bouder un peu, il faut' en convenir. Ce n'étoit pas entierement votre fecret; vous partez pour quatre ans, & c'est le secret d'un autre ! Mais, mon-

Dieu, quelle esclave êtes-vous donc? M. d'Almane vous avoit ôté le droit de le confier, c'est-à dire, désendu. Vous êtes assurément une femme bien foumise; & lui un despote bien impérieux. Pour moi, maintenant je puis ausii recevoir les secrets de M. de Limours fans être feulement tentée de vous en faire part ; mais dans le temps où j'étois persuadée que vous m'aimiez, j'aurois trahi pour vous tous les maris du monde; enfin, j'avois tort, vous me le prouvez, & je me corrigerai. Vous prétendez que j'aurois dû deviner ce que vous n'ofiez me confier, parce que vous aviez été trifle à souper; comme je ne vous ai jamais vu une gaieté. bien remarquable, & que la distraction vous rend affez fouvent férieuse, j'avoue que je n'ai pas été frappée de cette prétendue tristesse: au reste, c'étoit la veille de votre départ; & quand j'aurois pénétré quelques heures plutôt un projet médité depuis deux ans, en vérité, je n'en aurois pas été plus satisfaite de vous. Je sais que vous attachez très-peu de prix à l'opinion publique dans les choses qui n'intéressent point l'honneur, & c'est un bonheur pour vous dans cette circonstance; car vous êtes universellement blâmée. On trouve qu'il est bizarre d'aller élever ses enfans au fond du Languedoc, fur-tout quand on possede une terre charmante à six lieues de Paris,

SUR L'ÉDUCATION. où vous auriez pu vivre dans la retraite, sans être forcée d'abandonner vos amis, & fans être privée des Maîtres qui vous manqueront où vous êtes : les uns disent que vous n'avez préféré le parti que vous avez pris que par amour-propre, afin d'avoir l'air de faire un facrifice plus éclatant ; d'autres affurent, (& c'est le plus grand nombre) que vous êtes ruinés, & que l'arrangement seul de vos affaires vous a fait quitter Paris : on débite encore beaucoup d'autres conjectures, mais si absurdes qu'elles ne méritent pas d'être rapportées. Que puis-je répondre à tout cela, si ce n'est que le soleil de Languedoc est plus beau que celui de Paris & de ses environs; car voilà jusqu'ici la seule raison que vous m'ayez donnée; si vous en avez d'autres, je vous demande en grace de m'en instruire; il sera toujours cruel pour moi d'être forcée à garder le filence quand je vous entendrai accufer d'inconféquence & de bisarrerie. Adieu .... Ce n'est pas adieu jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, c'est adieu pour quatre ans, pour ma vie peut-être !.... voilà une pensée qui n'est pas gaie !.... Comment une seule idée mélancolique peut-elle ainsi tout-à-coup amollir le cœur?.... mes yeux se remplissent de larmes.... je ne suis presque plus en colere contre vous ; mais je · fuis trifte à mourir. Ecrivez-moi, écrivez-

moi promptement & avec détail. Vous

LETTRES

voyez de quelle rancune je fuis capable ; que je fuis foible! Après cet aveu, je puis convenir encore que je vous aime toujours, & qu'il m'eft impossible de vivre sans vous le dire & fans vous en voir persuadée.

#### LETTRE V.

Réponse de la Baronne à la Vicomtesse, ce 22 Février.

OUE j'ai d'obligation à cette idée noire qui m'a valu quatre lignes si aimables & si tendres! A présent que vous m'avez pardonné avec tant de graces & de générolité, ie me trouve moins sûre de n'avoir point de torts avec vous; mais enfin, écoutez tout ce qui peut servir à me justifier. Je n'ai jamais aimé le monde; vous favez avec quelle passion j'ai désiré des enfans, & combien toute ma vie je me suis occupée de tout ce qui pouvoit avoir quelque rapport à l'éducation. Mariée à seize ans & n'étant pas encore mere à vingt-un, je pensai que je ne jouirois peut-être jamais de ce bonheur que j'avois si vivement souhaité; & pour m'en dédommager autant qu'il m'éroit posfible, j'adoptai, pour ainsi dire, Madame d'Offalis; elle avoit dix ans, un heureux maturel : je l'élevai avec tout le foin dont

Sur l'Éducation. j'étois capable alors. Tout le monde applandit à cette éducation; mon éleve, à quinze ans, étoit citée comme la jeune personne la plus distinguée par ses talens, son instruction & fon caractere; je fentis feule qu'avec les lumieres que j'avois acquises, je pourrois faire encore beaucoup mieux. J. J. Rousseau dit : « On voudroit que le Gouverneur eût » déjà fait une éducation, c'est trop; un » même homme n'en peut faire qu'une. » L'expérience m'a prouvé que Rousseau combat une opinion très-bien fondée ; l'étude la plus approfondie du cœur humain; tous les talens réunis ne pourroient tenir lieu d'un mérite qui paroît frivole, mais qui, cependant, est absolument nécessaire dans un instituteur : celui d'avoir long-tems étudié les enfans, & les connoître parfaitement, & cette connoissance ne peut s'acquérir qu'en les élevant. Je ne fis cette découverte qu'avec beaucoup de chagrin, & elle augmenta le desir extrême que j'avois toujours éprouvé d'avoir des enfans, sûre que j'étois en état de leur confacrer des foins véritablement utiles; je ne pouvois me confoler d'être privée d'un bonheur si doux: le ciel enfin exauça mes vœux, la naissance de Théodore, & celle d'Adele, un an après, me rendirent la plus heureuse personne de la terre. J'avois déjà commencé & fini quelques Ouvrages relatifs à l'Éducation. J'y travaillai de nouveau avec une ardeur qui finit par altérer ma fanté; je fentis dès-lors que je ne pourrois suivre mon plan dans toute fon étendue, qu'en rompant une partie des liens de fociété auxquels nous affervit l'ulage, & je vis enfin qu'il falloit ou quitter le monde entiérement, ou renoncer aux projets les plus chers à moncœur. M. d'Almane penfoit comme moi; nous nous expliquâmes, & il me déclara qu'il étoit décidé à quitter Paris, lorsque Théodore auroit atteint sa septieme année. Mais quelle retraite choisirons-nous? Voulant donner à nos enfans le goût des plaisirs fimples, voulant les éloigner de tout ce qui peut leur inspirer celui du faste & de la magnificence, irons-nous habiter une terre qui n'est qu'à six lieues de Paris ? Sera-t-il possible de n'y pas recevoir de fréquentes visites ? Adele & Théodore n'y entendrontils pas, chaque jour, parler de l'Opéra, de la Piece nouvelle; & pourra-t-on les empêcher de regretter vivement un féjour où l'ons'amuse tant, & dont on conte de si belles choses? Le résultat de ces réflexions & de. beaucoup d'autres, fut qu'on ne peut trouver véritablement la campagne & la liberté qu'au fond d'une Province, & c'est ainsi que nous nous décidâmes pour la terre en Languedoc. Desce moment; M. d'Almane commença à en faire arranger le Château fuivant

### SUR L'ÉDUCATION. 17

fuivant ses vûes ; si vous êtes curieuse de favoir de quelle maniere, je vous en enverrai une description détaillée dans ma premiere Lettre. A présent, ma chere amie, mettez-vous un moment à ma place ; jugezmoi, non d'après vous, faite pour la fociété, & pour vivre & plaire dans le grand monde que vous avez toujours aimé; mais repréfentez-vous bien ce que vous m'avez vu constamment être dans tous les temps, aimant l'étude & l'occupation, ne pouvant Supporter la contrainte quand elle manque d'un but raisonnable, paresseuse au dernier excès pour toutes les petites choses, & n'ayant d'activité que pour celles que je crois utiles, ne concevant pas comment on peut desirer de plaire aux gens qu'on n'aime point, détestant les grands soupers, la parure & le jeu; enfin, attendant de mes enfans toute la félicité de ma vie, n'ai-je pas pris le parti qui convenoit le mieux à mon caractere; & d'après mes goûts & ma facon de penfer, pouvez-vous m'accufer d'inconséquence & de bizarrerie? Mes enfans, il est vrai, comme vous le remarquez, n'auront point de Maîtres en Languedoc; mais M. d'Almane & moi, fommes fort en étac d'y suppléer, fur-tout dans leur premiere enfance : j'ai d'ailleurs avec moi deux perfonnes remplies de talent, & qui ne me quitteront que lorsque l'éducation sera to-Tome I.

18

talement finie : dans quatre ans j'irai paffer tous les livers à Paris, & j'y donnerai à mes enfans les Maîtres que nous jugerons nécessaires alors pour achever de les perfectionner. A présent, ma chere amie, convenez que si je vous eusse communiqué ce projet il y a deux ans, vous m'auriez su très-mauvais gré de ne vous faire part que d'un parti décidément pris; car on n'aime les confidences qu'autant qu'elles ont l'air de consultations ; la résolution de M. d'Almane étoit inébranlable; en vous confiant notre dessein, nous nous exposions à des contradictions & des discussions qui n'auroient pu fervir qu'à nous aigrir, & peutêtre à nous refroidir mutuellement. Voilà. ma chere Amie, une partie de notre justisication; quand vous connoîtrez le plan d'éducation que nous avons formé, vous comprendrez encore mieux combien il étoit indispensable de nous éloigner de Paris. Que le monde me censure & me blâme, le témoignage de ma conscience me consolera facilement de cette injustice, pourvu que je puisse obtenir le suffrage de mon Amie : la personne qui se sacrifie à ses devoirs peut être fûre que le public dénaturera les motifs qui rendent son action louable & qu'il trouvera des causes imaginaires qui en ôteront tout le mérite; cette injustice n'est pas toujours un calcul de l'envie, & fut fouvent

sur l'Éducation. commise de bonne foi ; en effet le commun des hommes, c'est à dire, le grand nombre, ne doit pas croire à la vérité de ce qui lui paroît à peine possible ; & dans ce cas. son incrédulité est plus flatteuse que ne pourroit l'être son approbation. Enfin, ma chere amie, si vous approuvez ma conduite, & si vous m'aimez toujours, je serai. satisfaite & parfaitement heureuse.

#### LETTRE VI.

Réponse de la Vicomtesse.

Ans toutes nos disputes vous avez toujours fini par avoir raison, & moi par avouer mes torts; je vois que nous conferverons: cette habitude ; oui , ma chere Amie , vous avez encore raifon, mais au fond feulement, car je trouve toujours quelque irrégularité dans la forme : voilà pour le moment tout ce que je puis vous accorder; cependant je ne répondrois pas que ce fût là mon dernier mot. Vous avez agi d'après. votre caractere, d'après vos réflexions; quand votre plan ne feroit pas auffi bom que je le suppose, il est certain que vous êtes conséquente, (mérite bien rare aujourd'hui); ainfi il ne m'est plus possible de désapprouver votre conduite. Rien n'est plus B. 2

ressemblant que le portrait que vous faites de vous même; en le lisant, je m'écriois à chaque mot : cela est vrai ; & puis je me disois, mais comment puis-je aimer autant une personne qui a si peu de rapports avec moi ! En effet , expliquez-moi cela , vous qui favez tant de chofes; il faut apparemment que l'amitié ait ses caprices comme l'amour. Tout ce que vous me dites au sujet de l'éducation de Madame d'Offalis, m'a vivement frappée; je pense bien sincérement qu'il n'y a point de mere qui ne dût être orgueilleuse de l'avoir pour fille; cependant je comprends qu'à dispositions égales, Adele doit la surpasser encore; cela est pourtant triste pour toutes les filles aînées, puisqu'enfin les cadettes seules doivent être parfaitement élevées. Comment donc remédier à cet inconvénient ? Il en est peut-être quelque moyen, & vous devriez bien vous occuper de le trouver; pensez-y, je vous en prie. J'ai trente-un ans aujourd'hui, & une fille dans sa quinzieme année; il est temps de renoncer à une partie des choses frivoles qui m'ont occupée jusqu'ici, & trop tard peut-être pour réparer les fautes que j'ai pu commettre dans l'éducation de Flore; mais fa fœur n'a que cinq ans, faites-moi part de votre plan pour Adele, je le fuivrai avec constance, autant qu'il me fera possible dans ma position; j'ai le

SUR L'ÉDUCATION. ZI desir le plus sincere de la rendre digne d'être un jour votre belle-fille ; inftruisezmoi, guidez-moi, ma chere Amie, il me fera doux de vous devoir de nouvelles vertus, & par confequent une nouvelle fource de bonheur : vous m'avez vue bien légere. bien étourdie; mais je vous asure que mes défauts viennent moins de mon caractere, que de l'éducation négligée que j'ai reçue. Quand Jentrai dans le monde, je fortois du Couvent; & l'onnen fort qu'avec une seule idée dans la tête, celle de fe livrer entièrement à tout ce qui peut amuser, & de se' dédommager d'un long & pénible escla-' vage. On me dit, pour toute instruction, qu'il falloit apprendre à se mettre avec goût, & à bien danfer : je ne manquai pas un bal; à la fin de l'hiver j'eus une fluxion de poitrine dont je penfai mourir; & le mémoire de ma marchande de modes fe montoit à quinze mille francs. Vous voyez que j'avois de la docilité; & qu'on ne pouvoit gueres mieux profiter des conseils que j'avois reçus. Cependant, je puis vous affurer, avec vérité, que la diffipation ne m'a jamais charmée qu'en spéculation ; & que j'ai toujours rapporté, des plaisirs bruyans & tumultueux, une lassitude & un dégoût qui devoient me prouver qu'ils n'étoient pas faits pour moi, du moins autant que je l'imaginois. Mais je me laissois entraîner de

nouveau par habitude, par complaifance 🚡 & c'est ainsi que j'ai passé ma vie à me livrer au monde fans l'aimer . & à faire des folies de sang-froid. Que me reste-t-il de tout cela ? Pas un souvenir véritablement agréable, une fanté délabrée. & des regrets superflus.... On parle beaucoup de ma gaieté; je crois, moi, qu'elle est factice, malgré le naturel dont on me loue: vous qui paroissez assez sérieuse, vous êtes au fond plus gaie que moi ; je ne vous vis iamais une scule idée noire, vous ne savez ce que c'est : pour moi j'en suis poursuivie ; tout-à-coup la penfée la plus fombre vient s'offrir à mon imagination, presque toujours à propos de rien, & souvent au moment même où je fais une plaisanterie. Par exemple, dans cet inflant, je me trouve fi trifte & si maussade, que je ne veux pas prolonger cette Lettre d'avantage. Adieu. ma chere amie , envoyez-moi donc & la description de votre Château, & tous les détails que vous m'avez promis. J'ai reçu hier une lettre de mon frere; il me paroît charmé de son jeune Prince, & se félicite tous les jours d'avoir entrepris cette éducation. Il y a fans doute beaucoup de gloire à bien élever un Prince fait pour régner ; mais elle aura coûté cher à mon frere, car c'est un cruel facrifice que celui de s'expatrier pour douze ans. Il me charge de vous

SUR L'ÉDUCATION.

dire que le parti que vous avez pris ajoure encore à la profonde eftime & à l'atrachement que vous lui aviez infpirés, & qu'il écrira au Baron pour lui témoigner lui-même toute l'admiration dont il est pénétré pour pour vous deux. Il est certain que vous donnez un grand exemple; mais les plus beaux ne font pas toujours les plus utiles; car s'il est difficile de ne pas vous louer, il l'est encore plus de vous imiter.

## LETTRE VII.

Réponse de la Baronne à la Vicomtesse.

Vous me demandez tant de chofes, qu'il n'est pas possible qu'une Lettre pussife vous satisfaire sur tout ce que vous desirez savoir; mais pussifque vous aimez les détails, soyez sur que je ne vous les épargnerai pas. Il m'est si doux de vous rendre compte de tout ce qui m'occupe, & d'être instruite de tout ce qui moccupe, & d'être instruite de tout ce qui vous intéresse! Est-il si nécesfaire de se voir pour s'aimer & pour se le prouver? L'amitté, ce sentiment pur & désintéresse se nourir & se fortisse par l'absence, dont les privations ne peuvent servir qu'à faire mieux connoître sa force & sa vérité; le plaissir de s'écrire, ce commerce délicieux de deux ames unies par l'estime

5 4

& la confiance, est peut-être un de ses plus doux charmes. Alors n'existent plus toutes ces froides convenances de fociété qui rapprochent sans réunir; on n'est plus enchaîné que par le choix de l'esprit & du cœur; cette intelligence, cette correspondance intime de penfées, est une jouissance toujours aussi nouvelle qu'intéressante. D'ailleurs, on trouve encore dans l'absence d'autres avantages; les défauts de caractere. l'humeur, l'inégalité disparoissent; on ne voit dans les Lettres de fon amie que fon esprit, sa tendresse & ses vertus; nulle dispute ne peut s'élever, & nulle, contrariété ne peut refroidir. Mais ce n'est pas le détail de mes fentimens que vous me demandez, c'est celui de mon plan d'éducation. Ce ne fera ni dans une Lettre, ni dans l'espace de trois mois que je pourrai vous le faire connoître dans toute son étendue; car ce n'est qu'en vous citant des exemples, qu'il me sera possible de vous développer la plupart de mes idées; & l'histoire d'Adele, pourra seule vous instruire parfaitement de mon système & de mes opinions. Ainsi, voyez, ma chere amie, fi vous aurez le courage de supporter l'ennui des récits minurieux qui ne vous apprendront que les actions d'un enfant de fix ans, fes occupations, ses progrès, ses fautes, fes questions & nos conversations? Je dois d'abord

SUR L'ÉDUCATION.

d'abord vous parler des personnes que nous avons amenées avec nous: je commencerai par Miss Bridget que vous connoissez, & dont vous vous êtes tant moquée, ainfi que tout le monde, quand je la fis venir d'Angleterre pour apprendre l'Anglois à ma fille qui avoit six mois. Je n'ai point oublié toutes les bonnes plaisanteries que vous sites alors & fur elle & fur moi, & fur la flupidité de donner une maîtresse à un enfant au maillot ; j'eus beau vous répéter que cette maniere d'enseigner aux enfans les Langues vivantes, est universellement établie en Europe, excepté en France; rien ne put arrêter le cours de vos inépuisables moqueries sur ce sujet; il est vrai que j'ai tort de vous le reprocher, car assurément vous m'en avez bien dédommagée par l'etonnement & Tadmiration profonde que vous causerent les premiers mots Anglois prononcés par Adèle & Théodore, qui enfin aujourd'hui, toujours à votre grande furprise, parlent aussi facilement cette Langue que le François. Miss Bridget restera donc avec moi tout le temps de l'Éducation; quoique vous ne puissiez la souffrir, quoiqu'elle ait une taille un peu longue & l'habitude à quarante-cinq ans de porter des corps bien baleinés, elle me sera toujours trèsutile, car elle a beaucoup de bon fens, un caractere très-sûr, & une parfaite connois-Tome 1.

26

fance de la Littérature Angloise. Dainville ; un jeune homme dont vous avez vu, je crois, quelques petits tableaux, est aussi avec nous; il est Italien, dessine parfaitement bien, & vous le trouveriez d'ailleurs plus aimable que Miss Bridget, car il a réellement de l'esprit, & autant de gaieté que de naturel. A l'égard de nos domestiques, comme le nombre que nous en avions à Paris, nous feroit fort incommode ici, nous avons congédié tous les nouveaux, & nous n'avons gardé que ceux dont nous étions fûrs. Vous pensez bien que Mademoiselle Blondin a voulu me suivre ; mais Lucile étoit de trop bon air pour en avoir seulement la penfée ; j'ai pris à sa place une jeune personne qui brode à merveille & qui fait faire d'ailleurs tous les ouvrages imaginables, car je veux qu'Adele foit adroite, & que les talens & l'instruction ne lui fassent pas dédaigner un genre d'occupation si agréable. Vous savez qu'à Paris Miss Bridget mangeoit dans fa chambre; mais ici, comme nous ne fommes qu'en famille, elle mange avec nous, ainsi que Dainville; vous connoissez fa fierté, & vons imaginez-bien que cette circonftance lui fait cherir le Languedoc; aufii vante-t-elle fans cesse les charmes de la campagne & le bonheur qu'on trouve dans la folitude. Maintenant, ma chere amie, que vous connoissez notre intérieur,

## SUR'L'ÉDUCATION.

je vais vous rendre compte, à-peu-près, de l'emploi de mes journées. Je me leve à fept heures ; ma toilette , le déjeuner , les foins du ménage, tout cela me conduit à neuf; alors je vas à la Chapelle entendre la messe; ensuite si le temps le permet, nous nous promenons jusqu'à onze heures; je rentre dans ma chambre avec Adèle, je la fais lire, & répéter par cœur de petits contes faits pour elle, & puis nous causons jusqu'à midi, l'instant où tout le monde se rassemble pour dîner ; en sortant de table on va dans les jardins passer une heure, ou l'on reste dans le sallon à s'amuser, tantôt à regarder des cartes de géographie, des desfins; tantôt à faire de la musique, & quelquefois à causer. A deux heures, chacun rentre dans sa chambre; moi, toujours avec Adèle qui ne me quitte jamais que pour aller se promener ; j'écris jusqu'à quatre heures fans interruption, Adèle allant & venant, ou jouant auprès de mon bureau. A cinq heures, Dainville m'amene mon fils qui vient prendre, avec fa fœur, une leçon de dessin d'une heure : pendant ce temps j'écris toujours : on m'apporte les yeux., les nez & les profils qu'on a faits, - je blâme ou j'approuve, & Théodore va rejoindre son pere. Alors je m'occupe encore d'Adèle, nous comptons avec des jetons & nous faisons la conversation jusqu'à

sept heures; ensuite je joue de la harpe ou du clavessin jusqu'à huit & demie, que nous foupons; à neuf heures, les enfans vont se coucher, nous parlons d'eux quelquefois jusqu'à dix, je rentre chez moi, je lis une heure à-peu-près, & je me mets dans mon lit fort satisfaite de l'emploi de mon temps; je puis me dire : « voilà une journée passée , » mais elle n'est pas perdue! » Je m'endors en pensant à mes enfans, je ne vois qu'eux dans mes songes, & je me réveille avec le desir de leur consacrer encore des soins si doux. Dans ma premiere Lettre, ma chere amie, je vous donnerai les autres détails que vous m'avez demandés, mais il est temps de terminer celle ci. Adieu , parlez - moi donc auffi de vos filles : êtes-vous plus contente de Flore ? Mon aimable petite Conftance est-elle toujours ausi douce, aussi fensible? Ah! cultivez fon charmant natuturel; vous avez tant d'esprit, elle vous est si chere, qu'il vous sera bien facile de l'élever aussi parfaitement que je le desire, s'il est vrai, comme je n'en doute pas, que vous ayez pris la réfolution de rester davantage chez vous. Allez moins fouvent aux spectacles, renoncez au bal de l'Opéra, ne vous couchez pas si tard, & vous serez la meilleure comme la plus tendre des meres.

#### LETTRE VIII.

Réponse de la Vicomtesse.

CELA vous est bien aisé à dire : n'allez plus aux spectacles, renoncez au bal de l'Opéra, &c. Je n'aime plus tout cela; mais que mettrai-je à la place ? Songez donc que Flore a quatorze ans , qu'elle ne sait rien , n'a de goût pour aucun talent, excepté celui de la danse, & que ce malheur est maintenant sans remede; sa sœur n'a que quatre ans, elle ne peut par conféquent m'occuper toute la journée; l'une est trop âgée pour que mes soins puissent lui être utiles ; l'autre, trop jeune pour en avoir besoin encore : que prétendez-vous donc que je fasse de tout le temps que vous voulez me donner? Je vois d'ici votre indignation, je vous entends : lifez, réstéchissez, en attendant que vous puissiez agir. Fort bien, mais la lecture me fait mal aux yeux, & la réflexion me tue. D'ailleurs, vous avez assez lu, assez resléchi pour nous deux ; je vous croirai sans examen, vous me dicterez à mesure ce qu'il faudra dire & faire, j'exécuterai ponctuellement; ne me demandez ni étude ni méditation, j'en suis incapable;

mais je vous promets de la confiance & de la docilité. Plaifanterie à part, je ne puis me décider à un meilleur parti, je me défie de ma raifon & je connois la vôtre; il vaut mieux s'en tenir à un guide déjà bien éprouvé, que d'en prendre un dont on n'a

jamais fait qu'un très-léger usage.

J'attends avec impatience ces détails minutieux que vous m'annoncez; bien fûre que tous les résultats en seront intéressans, & que vous faurez en tirer des conséquences utiles & véritablement instructives. J'ai trop peu l'habitude de m'appliquer pour qu'il vous fût possible de fixer mon attention, en ne m'offrant que des préceptes & des maximes ; il me faut des tableaux & des exemples. Mais je desirerois cependant que vous me donnassiez une idée générale de vos principes d'éducation pour les filles ; apprenez moi quelles font les qualités qu'on doit le plus cultiver en elles , & les defauts que vous jugez les plus dangereux ; quel est enfin le genre d'instruction qui leur convient le mieux? Il est singulier que je ne sois pas parfaitement instruite de toutes vos opinions à cet égard ; vous êtes fans cesse occupée de vos enfans, mais vous n'en parlez jamais; & d'ailleurs je serai bien aise de retrouver encore dans vos Lettres, les détails mêmes que j'ai pu obtenir de vous dans la conversation, parce que l'ordre & l'enchaîSur L'Éducation. 31 nement des idées les graveront dans ma tête

d'une maniere inestacable.

Oui, ma chere amie, je fuis toujours aussi peu satisfaite de Flore; elle sera plus étourdie, plus coquette que ne l'a jamais été sa mere : je ne sais si votre éleve vous égale ; pour moi , je suis certaine d'être surpassée par la mienne ; je plaisante, mais c'est pour m'étourdir; je vous assure qu'au vrai, je ne suis que trop assectée de ne pas voir en ma fille toutes les qualités qui pourroient affurer le bonheur de ma vie. Il est vrai que dans ma jeunesse j'étois comme elle, vive, inconféquente & légere; mais du moins j'étois fensible, je ne manquois ni d'élévation ni de générolité; aussi je n'ai fait que des imprudences; & si j'ai peutêtre donné lieu quelquefois à la malignité de noircir ma réputation, j'ai dû conferver l'estime de tous ceux qui m'ont connue. Si j'étois sûre que Flore eût un bon cœur , je me flatterois encore de pouvoir la corriger de ses défauts ; il y a des momens où je l'efpere, & dans d'autres je suis absolument découragée. Pour ma petite Constance, elle fait toujours mes délices, elle est d'une bonté & d'une douceur inaltérables, & jamais enfant ne promit davantage.

Enfin, la prude, la droite, la pédante Miss Bridget, mange donc à table avec vous; je crois en effet qu'elle est bien orgueilleuse! Dit-elle aussi fouvent: je suis surprise! avec ce visage froid & composé, sur lequel jamais l'étonnement n'a pu se peindre! Au reste, je vous prie de lui faire mes complimens, elle sera surement surprise de mon souvenir; mais je veux absolument me raccommoder avec elle, car je voudrois être aimée de tout ce qui vous approche.

Je ne puis finir cette Lettre sans vous conter une petite histoire qui vous fournira certainement le sujet de plus d'une réflexion. Le Chevalier D\*\*\*. & le Comte de C\*\*\*\*. il y a environ quinze jours, eurent au jeu une affez légere contestation qui n'eut aucune fuite. Je foupai le lendemain chez la belle mere de Madame d'Ostalis, il y avoit beaucoup de monde, on parla de cette hiftoire, tous les hommes la trouverent fort fimple; mais plusieurs femmes témoignerent de l'étonnement de ce que le Chevalier D\*\*\*. ne s'étoit pas battu; entr'autres, Madame de Senanges, qui, avec cet air capable & cette voix aigre que vous lui connoiffez, s'écria que cela étoit étrange, inoui, & que si le Chevalier étoit son frere, ou son ami, affurément elle ne lui cacheroit pas son opinion là-dessus. Ce discours s'adresfoit au Vicomte de Blezac, qui, n'ofant l'approuver ouvertement, se contenta de fourire, en faisant une mine très équivoque. Alors, on se mit à chuchoter, on reprit

SUR L'ÉDUCATION. l'histoire pour la conter à demi-bas, d'une maniere toute différente, chacun y ajouta tous les oui-dire qu'il avoit pu recueillir ; pendant un quart d'heure l'on n'entendit plus dans la chambre que ces exclamations: cela est incroyable, cela n'a pas de nom, &c. Enfin , il est décidé que le Chevalier D\*\*\*. doit se battre, ou qu'il est un poltron. Le lendemain il apprend cet arrêt ; il le trouve ce qu'il est, c'est-à-dire atroce & absurde ; mais il n'avoit pas deux partis à prendre ; il va trouver le Comte de C\*\*\*\*. & part avec lui pour aller se battre sur les frontieres : le pauvre Chevalier a reçu trois coups d'épée, dont il a été à la mort : mais enfin il est hors de danger & revient incessamment : voilà pourtant le fruit du bavardage de trois ou quatre femmes aussi inconsidérées que méchantes! Elles entendent bien mal leurs intérêts en se permettant de parler aussi légérement sur la conduite des hommes : car ces derniers peuvent si facilement s'en venger ? Il est bien plus aisé d'accuser avec vraisemblance une femme honnête d'avoir un amant , qu'il ne l'est de faire passer un homme brave, pour un poltron; & en vérité nous ne devons pas nous étonner d'être aussi souvent caloniniées par les hommes, quand nous les traitons nous-mêmes avec si peu de ménagement. Adieu, ma chere amie, il y a déjà deux grands mois que nous

fommes féparées; vous dites de fort jolies chofes fur l'abfence, mais pour moi je ne puis la trouver qu'infupportable, lorsqu'elle me prive de vous. — Favoyez-moi donc la description de votre Château.

## LETTRE IX.

# Réponse de la Baronne.

Vos réflexions fur l'aventure du Chevalier, font très justes ; ce n'est pas la premiere de ce genre dont j'aie entendu parler; &, comme vous le dites, les semmes qui se permettent de déchirer la réputation des hommes & qui les accusent de manquer de courage, ou de délicatesse au jeu, meritent bien le peu d'égards qu'elles en obsiennent.

Vous voulez donc, ma chere amie, que je vous donne une idée générale de mon plan d'Education. Mon premier principe est qu'il faut employer tous ses soins à préserver son éleve d'un défaut commun presque à toutes les semmes, & qui en entraîne tant d'autres; la coquetterie. Vous dites, ma chere amie, que vous avez été coquette, & c'est une prétention fort mal fondée; les personnes avec lesquelles vous avez vécu, le mauvais exemple, la mode ont pu vous en donner l'apparence, mais vous ne l'étiez que

par caprice & par accès, & point par caractere, puisque vous avez conservé un efprit juste & un bon cœur. Ce vice odieux j retrécit l'esprit, le rend susceptible des miferes les plus ridicules, il éteint la fensibilité & conduit aux plus affreux égaremens. Une coquette n'a ni principes, ni vertus; elle se fait un jeu cruel d'inspirer des sentimens qu'elle est décidée à ne partager jamais : troubler l'union fortunée de deux cœurs tendres & paisibles, n'est qu'une de ses moins coupables fantaisses; livrée tour-àtour au dépit, à la jalousie la plus basse, elle veut tout subjuguer, & sacrifie sans remords à cette prétention absurde, les bienféances & l'honnêteté. Cette passion sactice, produite par le desséchement du cœur & le déréglement de l'imagination, quand elle est pouisée au dernier excès, n'a point de frein qui puisse l'arrêter. Avec de l'adresse on conduira toujours une coquette au-delà des bornes qu'elle s'est prescrites; il ne s'agit que de piquer , d'irriter fon orgueil, & d'être à la mode : froide & ftérile victoire qui ne vaut pas les foins qu'elle coûte! Il y a des vices pour lesquels il faut inspirer de l'horreur, il y en a d'autres sur lesquels il ne faut que jetter du ridicule, c'est le moyen le plus certain de préserver de ceux que la corruption générale & l'usage ont rendu communs. La coquetterie est de

36

ce nombre ; perfuadez à votre éleve qu'on s'amuse d'une coquette, qu'on s'en moque, qu'on la méprise en la louant, & vous aurez tout gagné. Qu'elle ne soit point éblouie des fuccès apparens du rôle, & elle fentira facilement combien il est odieux. Sur-tout empêchez-la de croire que le premier de tous les avantages est d'être belle ; gardezvous bien d'établir cette vérité par des maximes qui l'ennuiroient fans la convaincre, mais ne vantez jamais avec chaleur devant elle que les charmes de l'esprit & du caractere, & vous la rendrez honnête par systême & par penchant. L'éducation des hommes & celle des femmes a cette ressemblance, qu'il est essentiel de tourner leur vanité sur des objets solides; mais elle differe d'ailleurs fur presque tous les autres points : on doit éviter avec soin d'enflammer l'imagination des femmes & d'exalter leurs têtes; elles sont nées pour une vie monotone & dépendante. Il leur faut de la raison, de la douceur, de la sensibilité, des ressources contre le désœuvrement & l'ennui, des goûts modérés & point de passions. Le génie est pour elles un don inutile & dangereux ; il les fort de leur état, ou ne peut servir qu'à leur en faire connoître les défagrémens. L'amour les égare, l'ambition ne les conduit qu'à l'intrigue. Le goût des sciences les singularise, les arrache à la

SUR L'ÉDUCATION.

simplicité de leurs devoirs domestiques, & à la société dont elles sont l'ornement. Faites pour conduire une maison, pour élever des enfans, pour dépendre d'un maître qui demandera tour-à-tour des conseils & de l'obéissance, il faut donc qu'elles aient de l'ordre, de la patience, de la prudence, un esprit juste & sain, qu'elles ne soient étrangeres à aucun genre de connoissances, afin qu'elles puissent se mêter avec agrément à toute espece de conversation, qu'elles possent du goût pour la lecture, qu'elles résséchissent sans emportement. & fachent aimer sans emportement.

Rousseau veut qu'on ne corrige pas l'efprit de ruse naturel aux femmes , parce qu'elles en auront besoin pour captiver les hommes dont elles dépendent. On en pourroit dire autant de beaucoup d'autres défauts, par exemple, de la dissimulation si odieuse par elle-même, & si nécessaire quelquefois ; le mensonge même n'a-t-il pas fouvent son utilité? Mais pour une occasion où le vice pourroit fervir, dans combien d'autres est-il nuisible ! il n'y a de sûr que l'usage constant de la vertu. D'ailleurs, les vices produits par les passions ne doiventpas inspirer autant de mépris que ceux auxquels nous nous livrons volontairement par une basse combinaison sur nos intérêts perfonnels; & ces derniers prouvent trop la corruption de l'esprit & l'avilissement de l'ame pour qu'on le puisse excuser. Enfin, une semme artificieuse saure qu'on elle auroit même pu, sans ce défaut, obtenir la confiance d'une maniere plus folide; mais jamais elle ne jouira de l'attachement & de l'estime d'un homme de mérite.

Vous me demandez la description de mon Château, je suis su exposer à toutes vos moqueries; mais n'importe, vous le voulez, il faut vous satisfaire. Montaigne dit: « Comme les pas » que nous employons à nous promener » dans une galerie, quoiqu'il y en ait trois » fois autant, ne nous lassent pas comme » ceux que nous mettons à quelque chemin » désigné; aussi notre leçon se passant de su temps & de lieu, & se mêlant à toutes » nos actions, se coulera sans se faire sen» tir (1).... &c. » Souvenez-vous de ce passer

<sup>(1) «</sup> On peut dire généralement que les lumieres des enfans étant toujours très-dépendantes des fens, il faut , » autant qu'il est possible, attacher aux fens les instructions « qu'on leur donne, & les faire entrer non-seusement par » l'ouie, mais aussi par la vue; n'y ayant point de sens » qui fasse une plus vive impresson sur l'esprit, & qui forme » des idées plus nettes & plus distinctes. » Education d'un Prince, s'econde l'artie. Par Chanteresse. On pariera ailleurs de cet Oursega evec détail.

39

fage en lifant ma description. Nous-habitons le rez-de-chaussée : on entre d'abord dans un vestibule qui conduit à une salle à manger éclairée par le plafond, & dont les peintures à fresque représentent les métamorphofes d'Ovide. Après cette piece on trouve un très-beau fallon de forme carrée donnant fur le jardin ; ce sallon a pour tapisserie la Chronologie de l'Histoire Romaine peinte à l'huile fur de grandes toiles montées fur des chassis; on y voit d'abord les médaillons des fept Rois de Rome, enfuite les plus grands hommes qui aient illustré la République, & tous les Empereurs jusqu'à Constantin. Le côté qui fait face à celui-ci, contient les Dames Romaines les plus célebres du temps des Rois & de la République, Lucrece, Clélie, Cornélie, Porcie, &c. & toutes les Impératrices jusqu'à Constantin. Les deux autres façades du fallon représentent quelques traits choisis de l'Histoire Romaine. Le fond de la tapisserie est peint en bleu, les médaillons le font en grifaille imitant le bas relief; ce qui produit à la vue l'effet le plus agréable : on ne voit de chaque figure que le profil; presque tous ont la ressemblance de l'Empereur ou de l'Impératrice qu'ils représentent, car ils ont été dessinés d'après les médailles qui nous restent d'eux; autour de chaque profil est écrit en grosses lettres le nom du personnage & l'année dans laquelle il, mourut. Vous conviendrez que cette tapisserie est plus instructive que du damas, & j'ajouterai avec vérité qu'elle est cent fois plus agréable, qu'elle ne coûte pas plus cher & qu'elle durera éternelle-ment (1): les dessus de portes représentent aussi des sujets tirés de l'Histoire Romaine. A droite & à gauche de ce fallon se trouvent deux ailes qui forment l'appartement de M. d'Almane & le mien ; j'occupe la droite : en fortant de ce fallon on entre dans une longue galerie dont la tapisserie, peinte comme celle de la piece précédente, représente toujours, suivant l'ordre chronologique, les plus grands hommes de l'Histoire des Grecs, & quelques traits choisis de la même histoire. Au bout de cette galerie se trouve ma chambre à coucher; une partie de l'Histoire Sainte y est peinte de la même maniere. La chambre de ma fille est à côté de la mienne; elle est tapissée d'un papier bleu anglois, orné de cent vingt petits tableaux peints à la Gouache, qui représentent des sujets tirés de l'Histoire de France; ces tableaux peuvent se décrocher, & j'ai moi-même écrit derriere l'explication de ce qu'ils contien-

<sup>(1)</sup> Cette tapifferie, telle qu'on vient de la décrire, par-faitement bien exécutée, & dessinée en grande partie d'après les médailles antiques , n'a coûté que neuf cents francs.

nent (1): j'ai, outre tout cela, des bains & un cabinet d'étude, dont une moitié en bibliotheque, contient à peu-près quatre cents volumes, & l'autre occupée par des armoires, offre quelques minéraux, quelques madrepores, & une très-jolie collection de coguilles. Ce cabinet donne fur un petit jardin de plantes usuelles classées avec ordre, ayant toutes leurs étiquettes, & dont j'ai feule la clef. L'appartement de M. d'Almane est absolument distribué comme le mien, ainsi je ne vous parlerai que de ses tapisseries ; celles de sa galerie représentent tous les Rois & toutes les Reines de France & plusieurs grands hommes. Chaque Ministre auquel la France a dû quelques années de gloire, & fur tout de bonheur, est placé dans le médaillon de son Roi : cette affociation honore également l'un & l'autre : Henri IV en paroît plus grand, quand il est - à côté de Sully; car le mérite d'avoir fu choifit un tel Ministre, suffiroit seul pour immortaliser un Prince. La chambre de M. d'Almane & celle de mon fils, font déco-

<sup>(1)</sup> Quand on voudra faire faire une grande quantité deces gouaches coloriées , on trouvera des Artifles qui, à leurs momens perdus : les exécuteront parfaitement ( fi: on leurdonne du temps.) pour dix-huit francs piece., avec les; verres & tout encadrés. Si l'on ne desire pas qu'ils soient très-finis, il eft fort possible de les avoir encore à meilleur marché.

LETTRES 42 rées & remplies par différens objets relatifs à l'art militaire, des dessins de sortifications, des plans en reliefs, &c. Un cabinet contenant des livres, des globes, des foheres, est la derniere piece de cet appartement. Quand nous voulons faire parcourir à nos enfans tous ces tableaux historiques, fuivant un ordre chronologique, nous partons de ma chambre à coucher qui repré--fente.l'Histoire Sainte ( la premiere de toutes, puisqu'elle commence à la création du monde); de-là nous entrons dans ma galerie, où nous trouvons l'Histoire Ancienne : nous arrivons dans le fallon qui contient l'Histoire Romaine . & nous finissons par la galerie de M. d'Almane, où vous avez vu l'Histoire de France. A l'égard de la mythologie, nous la trouvons dans la falle à manger, & elle fait ordinairement le sujet de la conversation pendant tout le dîner. L'étage au-dessus de celui-ci consiste en cinq ou six petits appartemens à donner, & au dernier étage sont logés la plupart de nos gens. Les murs de l'escalier qui conduit à tout cela, font entiérement recouverts de grandes cartes de géographie, ainsi que ceux des corridors, ce qui forme un atlas complet; nous supposons le midi au

rez-de-chaussée, & le nord au dernier étage, & nous avons posé les cartes en conséquence; petite attention qui ne peut que SUR L'EDUCATION.

mieux placer dans la tête des enfans l'idée des positions. Tous les meubles de ma maifon font en toile, toutes les sculptures simples & en blanc de doreur, les lambris de l'escalier & le corridor du premier étage font revêtus en marbre blanc, & lavés tous les jours ainsi que les marches de l'escalier & toutes les cheminées qui sont de marbre. Sur la porte d'entrée du vestibule ces mots font écrits : True hapiness is of a » retired nature, and an ennemy to pomp-» and noise. (1) » Outre toutes les tapisseries historiques dont je viens de vous parler. j'ai encore dans un garde-meuble fix grands paravents peints aussi, & qui donnent une idée de la chronologie des Histoires d'Angleterre, d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne, de Malte & des Turcs. J'ai d'ailleurs une très - grande provision de petits écrans de main, tous géographiques, de cartes anciennes & modernes , & fur le revers desquels j'ai fait écrire en Anglois ou en Italien une claire & courte description historique des pays représentés sur la carte, A l'égard des jardins, ils font aussi de la plus grande simplicité; nous avons confervé un petit bois & deux grandes allées de

<sup>(1)</sup> Le vrai bonheur ne se trouve que dans la solitude, il fuit la pompe & le bruit.

marroniers qui forment un majestueux ombrage à cent pas du château ; & d'ailleurs toutes les charmilles ont été arrachées, entr'autres, un labyrinthe qui faisoit depuis trente ans l'admiration de la province ; de grands tapis de gazon, & de jeunes plantations d'arbres étrangers, n'obtiennent pas autant d'éloges de nos voisins, mais offrent des promenades infiniment plus agréables. Vous m'avez souvent entendu critiquer les montagnes dans les jardins, je les trouve toujours fort désagréables à la vue quand elles ne sont pas imposantes par la prodigieuse élévation qui peut seule leur donner cette majesté qui frappe l'imagination ; cependant j'en ai trois petites dans mon parc, non pour le plaisir de mes yeux, mais pour les faire gravir à mes enfans, car cette efpece d'exercice les amuse, les fortifie & est excellent pour eux.

Je ne vous ai point encore parlé de mes voisins : je ne suis liée particuliérement qu'avec Madame la Comtesse de Valmont qui demeure à deux lieues de B... elle n'a qu'un fils âgé de 12 ans, qu'elle aime avec une tendresse qui, dès le premier moment, m'a prévenue en sa faveur; elle est d'aitleurs belle & jeune encore, & elle a dans son maintien & dans sa maniere de s'exprimer, une noblesse & en même-temps une simplicité & une négligence qui donnent

ses moindres actions de la grace & de l'intérêt. Elle a de l'esprit & de l'instruction; elle parle peu, non par timidité, mais par indolence; & elle n'a jamais le desir de briller ou de fixer l'attention. Elle est sœur de Madame d'Olcy, que vous avez sûrement rencontrée dans le monde, & qui donnoit tant de bals il y a dix ans: elle a encore une autre sœur religieuse. Son pere , M. d'Aimery, est un savant, à ce que dit M. d'Almane. Depuis la mort d'un fils unique qu'il adoroit, il s'est retiré dans cette province; il loge chez Madame de Valmont, celle de fes filles qu'il aime le mieux ; il est fort trifte & fort distrait, mais fa conversation, toujours férieuse, est souvent instructive & quelquefois très agréable. M. de Valmont n'a ni l'esprit ni les graces de sa semme', ni le mérite de fon beau-pere ; il joue parfaitement au battoir, au billard & au vofant; il tire supérieurement & aime la chasse avec passion; il a une gaieté un peu bruyante, mais il a un visage si épanoui & si frais & auquel le rire va si bien, il a l'air si content de tout, il a tant de franchise, de naturel, & de bon-hommie, qu'il est impossible de le trouver importun & de n'avoir pas pour lui de la bienveillance. Mais je m'apperçois, ma chere amie, trop tard pour vous peut-être, que je viens d'écrire un volume. Adieu; si vous ne me faites pas une réponse de quatre pages au moins , je n'oserai plus vous envoyer des lettres austi démesurément longues ; & surtout point de ce petit papier que vous aimez tant : gardez-le pour vos amies de Paris ; pour moi je suis fort mécontente quand je reconnois votre écriture sur ces jolies petites enveloppes toutes faites , dont votre écritoire est remplie.

Je vous prie de me parler un peu de Madame d'Offalis; mandez-moi si vous la voyez souvent. & si mon absence ne lui fait pas

négliger fes talens.

## LETTRE X.

Réponse de la Vicomtesse.

OH qu'elle peinture vous faites de la coquetterie! elle me guérit de mes prétentions à cet égard. Non, je ne me vanterai plus d'avoir été coquette, & je me repentirai toute ma vie d'en avoir eu quelquefois l'apparence. Vous m'avez réellement fait une profonde impression; mais pourquoi ne me dissez-vous pas tout cela quand j'avois vingt ans? Ma conversion alors vous auroit fait beaucoup plus d'honneur, & m'eût épargné bien des peines. Ensin, je n'étois SUR L'ÉDUCATION.

coquette qu'à demi, vous me le dites, & je l'ai toujours penfé; mais en êtes - vous bien fûre. En vérité vous avez troublé ma conscience : de grace ne me parlez jamais de coquetterie : oh la vilaine chose!.... Si vous faviez dans quelle disposition j'etois lorsque j'ai reçu votre Lettre ! . . . Si vous faviez ce qui m'arrive ! . . . j'étois peut-être fur le bord d'un précipice, & vous m'en avez arrachée. Je vois d'ici votre étonnement, je ne puis rien vous cacher, vous ne l'ignorez pas.... Mais quelle confidence !.... N'importe, vous êtes si indulgente! Supérieure aux foiblesses de votre sexe, vous favez les excuser toutes : écoutez-moidonc. & jugez, par l'aveu que je vais vous faire, du service que vous m'avez rendu. Je ne vous parlerai point de mes principes, vous les connoissez, & vous êtes bien sûre que si j'ai quelques étourderies à me reprocher. du moins mon cœur est pur; j'ai fait assez de fausses démarches pour qu'on ait pu dire quelquefois que j'avois un amant; mais jamais on ne l'a penfé, & depuis plusieurs années, il est généralement reçu que le fond de ma conduite a toujours été irréprochable; car le monde, juge léger & pourtant impartial, se rétracte avec autant de bonne foi qu'il condamne facilement. Eh bien ! ma chere amie , puisqu'enfin il faut venir au fait, eh bien, je croyois à trente un ans 48

n'avoir plus rien à crain-fre , ni de la calomnie, ni de la coquetterie, ni des hommes ; je respirois, je me disois ; i'ai confervé ma réputation, cela est bien heureux !.... J'ai passe l'âge où elle peut recevoir des atteintes dangereuses; & c'est une bonne chose à retrouver quand on n'est plus de la premiere jeunesse: me voilà au port , j'en suis charmée.... Point de tout ; c'est que M. de Merville, que vous avez laissé si occupé de Madame de C\*\*\*, M. de Merville tout d'un coup, je ne sais comment, s'avise de devenir amoureux de moi. Je n'ai jamais pu supporter sa tournure; mais il est jeune. à la mode, il me facrifie une femme de vingt-trois ans.... Mon cœur reste entiérement libre; cependant je souffre ses soins, je le reçois chez moi, & je me promets de mettre tout en œuvre pour achever de lui tourner la tête. Ce projet à peine étoit formé, lorsque votre derniere Lettre arrive ; ma surprise ne peut se peindre, chaque trait du tableau que vous tracez d'une coquette. fembloit fait pour moi, chaque mot me parut un reproche, cette phrase sur-tout. troubler l'union fortunée de deux cœurs tendres & paisibles, n'est qu'une de ses moins coupables fantaisses. M. de Merville est libre, Madame de C\*\*\* est veuve! Je me représente cette derniere au désespoir, je vois un mariage rompu, ma réputation détruite...

### SUR L'ÉDUCATION.

détruite.... Enfin, je me trouve un monftre, je me hais, je déteste M. de Merville. je m'attendris fur le fort de cette pauvre Madame de C\*\*\*, & je n'aime plus dans le monde qu'elle & vous. Il faut vous dire que M, de Merville ne m'avoit point encore ouvertement parlé de ses sentimens ; les déclarations font passées de mode; elles sont si inutiles, on s'entend & l'on se répond si bien fans cela ! Il devoit le foir même fouper chez moi, ainsi que Madame de C\*\*\*; il arrive, comme vous le croyez bien, avant tout le monde; j'étois feule : il veut faisir cette occasion favorable, & s'explique enfin de la maniere la plus positive; alors j'affecte une surprise extrême; c'est un mouvement que nous savons si bien imiter, qu'il n'y a pas un homme qui n'en foit la dupe; & pour achever de convaincre M. de Merville de ma bonne-foi, je lui parle de ses engagemens avec Madame de C\*\*\*, je fais d'elle le plus pompeux éloge, je crois même que dans mon enthousiasme je vantai son esprit : il falloit pour cela bien de la bonne volonté, vous en conviendrez; mais j'avois tant à réparer ! M. de Merville véritablement étonné, confondu, en perdant l'espérance, perd au même instant cette prétendue passion qu'il venoit de me dépeindre si vive : nous nous faifons beaucoup de protestations d'estime; quelques personnes ar-

rivent & terminent heureusement un entretien qui commencoit à devenir aussi languisfant que froid. Raccommodée enfin avec moi-même, j'éprouvois une fatisfaction intérieure, bien préférable à tout ce fol énivrement que peuvent causer les succès qui ne flattent que l'amour-propre. J'ai eu d'autant plus de mérite dans cette occasion, que jamais, je vous l'avouerai, je n'ai eu d'accès de coquetterie aussi vis & aussi marqué que celui-ci; expliquez-moi cela, si vous pouvez, car pour moi je ne puis le concevoir. Ce qu'il y a de certain, c'est que je sens trop à présent les conséquences de ce vice affreux, pour y retomber jamais; ainsi du moins n'ayez plus d'inquiétudes pour l'avenir, & foyez bien fûre que je fuis corrigée pour toujours.

La description de votre Château m'a fait grand plaisir; celle que vous faites des coquettes m'a ôté, pour long-temps, cette humeur moqueuse que vous semblez craindre; ainsi, pour cette sois, vous ne recevrez que des éloges; d'ailleurs, en vérité, je crois que je ne critiquerai jamais une invention si utile, & qui épargnera à vos ensans l'ennui mortel d'apprendre par cœur, dans des Livres, une soule de dates toutes oubliées à vingt-ans. Je comprends que cette méthode doit graver la chronologie dans leurs têtes d'une manière sûre; car l'ordre dans lequel

SUR L'EDUCATION. ces médaillons sont placés, & qu'ils ont éternellement devant les yeux, ne doit jamais s'effacer de leur mémoire. Avec plus de dépense il seroit possible de persectionner encore cette invention, en rendant tous les meubles utiles; les fauteuils & les tapis faits aux Gobelins, pourroient représenter aussi des choses instructives; enfin, quand une tapisserie seroit sue par cœur, on pourroit la faire disparoître pour quelque temps, & la remplacer par une nouvelle : il y a beaucoup de particuliers en état de faire cette dépense : mais cette idée devroit être adoptée par tous les Princes, & sûrement j'enverrai votre description à mon frère, je suis bien certaine qu'il en fera usage pour son éleve. J'ai quelques doutes à vous proposer sur l'article de votre lettre qui concerne les femmes : il me semble que vous les jugez trop d'après vous, & que vous en exigez une réunion de qualités, d'agrémens & de talens, qui ne peut jamais être le parrage que d'un très-petit nombre. Vous voulez qu'une femme ait une raison solide, toutes les vertus essentielles, un esprit orné, une teinture superficielle mais générale des Sciences, tous les talens agréables, qu'elle Sache plusieurs Langues, qu'elle n'ait ni pédanterie ni prétentions, & qu'enfin elle condulse sa maison comme une bonne ménagere qui n'auroit pas d'autre mérite. Je

crois bien que si votre élève est née avec un esprit supérieur, vous en pourrez saire cet être accompli; mais l'espèrez-vous si elle n'a qu'un esprit commun & une mémoire ordinaire ? Il me femble qu'un plan d'éducation ne doit être fait ni pour les prodiges; ni pour les monfires : la stupidité & l'atrocité font aussi rares que l'hérossme & 18 génie; mais c'estopour la médiocrité qu'il faut travailler , car c'est sur elle qu'il faut compter. A l'égard des talens, in est il pas nécessaire que des dispositions naturelles secondent vos foins? Pai eu des Maîtres dans tous les genres, j'ai-appris dix ans l'arithmétique, la géographie, l'histoire l'ha musique, j'ai joué du clavestin, j'ai destiné, & je n'ai jamais su un mot de tout cela. J'avois de la disposition pour la danse ; & six mois de leçons m'ont rendue tine des meilleures danseuses de la société. D'ailleurs, j'appeine à croire que le temps prodigieux qu'on est forcé de donner à cette espece d'étude, ne nuife pas' infiniment au développement des qualités plus essentielles ; je sais bien qu'on peut vous citer comme un exemple du contraire; mais je ne parle qu'en général : vous voulez für-tout cultiver Pesprit & former le cœur de votre fille, comment le pourrezvous si elle apprend à broder, à dessiner, à danser, à chanter & à jouer de plusieurs instrumens? Enfin, vous avez le projet de

SUR L'EDUCATION. fui apprendre tant de choses que j'en suis effrayée pour sa fanté, & je ne puis me persuader qu'une telle application ne soit pastries dangerenterpour un enfant, un et Vous defirez que je vous parle de Madame d'Offalis , je n'ai quid du bien à vous 'en dire t'elle se conduit roujours avec autant de prudence que si elle étoit sous vos yeux, & elle est austi distinguée par sa réputation que par fa figure & ses agrémens. Elle a une égaliré & une douceur inalténables, un naturel charmant, & une certaine férénité qui fait plaifir à contempler, parce qu'on fent qu'elle vient du calme parfait de ses passions & de la pureté de son ame. Toutes les femmes lui pardonnent ses talens & la beauté en faveur de sa simplicité & de farmodefflel; i&vles hommest, malgré fa jeuneflegda respectent véritablement, parce qu'elle m'a ni pruderie , ini la moindre apparence de coquetterie. Elle passe sa vie chezemoto fur-tout pour parler de vous; elle vous aime avec une tendresse qui me la rendroir chere', quand elle n'auroit pas d'autre mérite. Hiermous avons foupé en famille piliyiem une grave partie de réversi ; les joueurs et biont Madaine d'Oftalis, fon mari, la Marquife Amélie, & marfille. La partie, comme vous le croyez bient, a été un peu bruyante; les quinolas forcés ont caulé des cris i un train dont vous ne pouvez vous

former une idée; Madame d'Oftalis, malgré fa tranquillité, a été toute aufii mauvaile joueufe que les aurres, & elle a quitté le jeu avec un enrouement qui a duré toute la foirée. Elle est gaie bien franchement & d'une maniere bien laimable. Elle est fort inquiéte dans ce moment, on croir qu'elle est grosse : il faudroit alors qu'elle renonçât au voyage du Languedoc, ce qui la mettroit au désepoir. M. d'Oftalis qui desire passionnément un garçon, 'ne partage point du tout son chagrin à cet égard, & cette diversité de sentimens a déjà causé; plus d'une querelle; mais vous simaginez bien que l'aigreur ne s'y mêle jamais.

Adieu, ma chere amie; j'espere que vous ne vous plaindrez pas de mon petit papier & que vous trouverez celui-ci suffisamment grand; vous n'aurez plus de ces petites enveloppes toutes faites , qui vous déplaisent; je fais en effet où les placer mieux : je voulois l'autre jour faire une réponse à une femme dont je ne me soucie point, qui ne m'aime pas, & je n'avois à lui dire que de ces phrases d'usage que tout le monde sait par cœur : par diffraction je cachetai une de ces enveloppes sans rien écrire dedans, & je la lui envoyai ; quand j'ai fu cette étourderie, j'ai pensé que mon billet valoit au moins le sien, & j'ai desiré qu'on établit l'usage d'envoyer ainsi des billets blancs,

SUR L'ÉDUCATION. comme on se fait écrire, au lieu de rendre foi-même la visite. Il y a tant de billets qui ne disent pas plus de choses que le nom qu'on trouve sur la liste! il est vrai qu'il existe quelques semmes qui ont de rares talens pour ce genre d'écrire, & qui possédent au suprême degré l'eloquence du billet : Madame de F.... par exemple, est persuadée que les siens passeront tous à la postérité; cela feroit juste, car ils lui donnent affez de peines pour mériter cet honneur; le fujet le plus simple devient brillant entre fes mains; elle m'a écrit il y a huit jours des choses charmantes pour s'excuser de fouper chez moi, parce qu'elle étoit enrhumée; mais hier j'ai reçu encore un billet d'elle, qui furpasse tous les autres; il s'agissoit de me demander ma loge à la Comédic Italienne : ce fond ne paroît pas de. voir fournir des idées bien neuves & bien faillantes; eh bien, graces, gaieté, sentiment, délicatesse, elle avoit mis de tout cela dans un billet de huit lignes! Je me fuis fentie piquée d'une noble émulation, j'ai voulu m'essayer dans ce genre; mais, à ma confusion; j'ai eu beau méditer, beau rêver, il ne m'est jamais venu dans la tête que le fait, c'est-à-dire: « que j'étois bien » fâchée d'avoir rendu ma loge, puisqu'elle » la desiroit. » Et j'ai envoyé, en soupirant, cette plate réponfe, qui m'a certai-E.4

LETTRES

.56 nement perdue dans fon esprit. Adieu donc, ma chere amie, embrassez pour moi bien tendrement la charmante petite Adele; Constance, qui parle de vous sans cesse, m'a priée de vous écrire un baiser de sa part; elle devient tous les jours plus aimable & plus jolie; elle a été un peu malade, mais elle se porte à merveille à présent : à propos de cela, je vous demande en grace de me communiquer vos idées fur l'éducation physique des enfans ; je ne suis pas contente de la fanté de ma fille aînée, je crois qu'elle a été élevée trop délicatement, & trop purgée dans fon enfance; quel régime fuivez-vous pour Adele, & que pensez-yous de la méthode de J. J. Rousseau?

#### LETTRE XL

Réponse de la Baronne.

M. de Merville, vous inspirer le mouve. ment de coquetterie le plus vif que vous avez jamais éprouvé! Cela peut en effet paroître surprenant. Vous me demandez toujours les raifons de tous vos caprices; c'est me donner, ma chere amie, un peu d'occupation; mais puisque vous l'exigez, voici les réflexions que votre avanture m'a fait faire. Je crois qu'il y a une époque très-dangereuse pour les femmes qui ne sont pas entiérement exemptes de coquetterie; c'est l'instant où, toujours belles, mais n'ayant plus ni l'éclat, ni la fraîcheur de la jeunesse, elles ont cessé d'être citées pour la figure, & ne produisent plus d'effet marqué. Enfin, le moment où l'on dit d'une femme : elle est encore bien jolie ! cet encore gate bien l'éloge; il commence à votre âge, & finit à trente-cinq ou trente-fix ans, car alors on n'est plus regardée, & souvent même ce malheur arrive beaucoup plutôt. Il me paroît donc affez naturel qu'une femme de trente ans, qui n'est plus suivie de la foule empressée dont elle étoit environnée quel-

ques années auparavant, attache un plus grand prix aux hommages dont elle est encore l'objet : jadis elle trouvoit tout simple qu'on fût amoureux d'elle; maintenant elle en est presque reconnoissante; elle sait que ce n'est plus par air qu'elle est recherchée; cet empire brillant que lui donnoit la mode, est anéanti sans retour : c'est une Reine détrônée qui n'a plus de courtifans, & qui n'en est que plus touchée des sentimens qu'on lui témoigne; elle a renoncé à la gloire de tourner vingt têtes à la fois, mais il lui reste l'espoir d'inspirer encore une pasfion violente; elle ne manquera pas de supposer cette passion au premier homme qui s'avisera de paroître occupé d'elle. Quel que foit cet amant, il flattera plus fon amourpropre que tous ceux de sa jeunesse. Com-bien le rend précieux l'idée sâcheuse qu'il est peut-être le dernier qu'on enchaînera! quels ménagemens on lui doit! C'est alors que la coquetterie met en œuvre tout ce qu'elle a d'artifice & d'adresse ; c'est alors qu'on ne fauroit s'empêcher de vouloir jouir de son triomphe, & qu'on brûle de l'étaler à tous les yeux ; & c'est alors enfin, que cet amant , s'il n'est pas un imbécille , peut , fans être aimé, ravir à cette femme & fa réputation & tout le repos de sa vie. Ce tableau offre à-peu-près l'histoire de Madame de \*\*\*, que nous avons vue si jolie, si à

SUR L'EDUCATION. la mode, si dédaigneuse pour les amans qu'elle avoit l'art d'attirer sans paroître s'en foucier, & qui, ayant confervé long temps une affez bonne réputation pour une coquette, la perdit tout-à-coup à trente-deux ans : pour l'homme du monde qui pouvoit le moins justifier un semblable égarement. Voilà, ma chere amie, une partie de mes idées sur ce sujet; comme je ne parle point par expérience, je puis me tromper ; jugezen, vous êtes si bien en état de décider si mes conjectures font vraies ou fausses, que je m'en rapporte entiérement à vous. Je ne fuis pas furprise que vous / ayez éprouvé mille fois plus de fatisfaction à rendre M. de Merville à cette pauvre Madame de .C\*\*\*, que vous n'en aviez trouvé à le lui enlever; les jouissances de l'amour-propre, aussi passageres que vaines, ne sauroient laisser de profondes traces; elles ne sont produites que par l'imagination, dont tout le feu s'éteint, si l'attrait de la nouveauté ne le rallume. Les plaifirs du cœur, moins tumultueux, mais plus doux & plus durables, peuvent seuls assurer notre félicité. Tout ce qui n'a point touché notre ame, ne nous laisse qu'un foible souvenir, qui même, loin de nous charmer, fouvent nous importune; croyez-vous qu'une vieille coquette, en se retraçant les plus brillans succès de sa

jeunesse, n'éprouve pas plus de regrets que

de plaifirs. Regretski auraht plüs amers qu'ils font honteux: & qu'il faut les diffimuler, tandis que le fouvenit d'une action vertueuse est à jamais pour nous une fource inépuisable de fatissaction. La contraction de la contraction del contraction de la contraction de la contraction de la contracti

A présent, ma chere amie, je vais tâcher de répondre aux objections que vous me faite fur mes principes d'éducation; vous ne pouvez concevoir comment il me fera possible de cultiver l'esprit de mon éleve, de former son cœur, & en même temps de lui donner tous les talens agréables; en effet, si vous supposez que mon espérance foir de voir Adele à douze ans excellente Musicienne, jouant de plusieurs instrumens, fachant l'histoire, la géographie, la mythologie, connoissant une partie de nos meilleurs Ouvrages, &c; fi vous imaginez cela, vos réflexions sont parfaitement justes; mais fi tel étoit mon plan, je n'aurois fair qu'aldopter celui qui est generalement duivi, & dont le peu de succès a si bien prouvé; justqu'ici, qu'il en fallolt chercher un autre. Le principal défaut de tous les instituteurs, est, comme l'observe Rousseau, de s'atracher moins à former leurs éleves, qu'à les faire briller, ; de leur donner , dans cette intention, des connoissances qui ne peuvent convenir à leur âge ; enfin de furcharger leur mémoire, non de choses solides, mais de mots qui n'ont, pour la plupart, au-

SUR L'ÉDIUCATION. cun fens pour euxo Adele ; à douze ans, bien loin d'être un prodige, paroîtra peutêtre à de certaines gens , infiniment moins instruite que beaucoup d'autres enfans de son age; elle ne connoîtra pas un seul des: Livres que toutes les jeunes personnes savent par cœur; elle n'aura jamais lu les Fables de la Fontaine, Télémaque, les Lettres de Madame de Sévigné, & les Théâtres de Corneille, de Racine, de Crébillon & de Voltaire, &c. N'est-il pas abfurde de mettre tous ces chef d'œuvres entreles mains d'un enfant qui n'y peut rien comprendre, & de le priver par là du plaisir de les lire un jour avec la railon, pour la premiere fois? Adele, à douze ans, ne sera en état ni de bien faire un extrait , ni d'écrire une folie lettre, ni de m'aider à faire les honneurs de ma maison. Elle aura 'peu d'idées, mais n'en aura pas une fausse; elle déchifrera bien la musique, jouera de plufieurs inftrumens & deffinera d'une maniere furprenante pour fon age, fans fupercherie, & fans que fon Maître, en retouchant fes ouvrages, lui apprenne à mentir au lieu de lui montrer à dessiner. Elle ne faura d'histoire, de mythologie, & de géographie que ce qu'elle en aura pu apprendre par nos tapisseries, la conversation & d'autres moyens encore dont je vous parlerai par la fuite; & je crois, qu'à cet égard,

elle sera plus instruite que les enfans ne le sont communément. Elle aura beaucoup d'autres connoissances qu'on ne lui découvrira qu'en vivant avec elle, & qu'elle n'aura acquises qu'en s'amusant. Pour que vous? puissiez vous en former une idée, il est nécessaire que j'entre dans quelques détails qui pourront en même temps vous donner l'intelligence de toute ma méthode. Tous les enfans, en général, font nés avec affez. de mémoire pour retenir une prodigieuse quantité de choses utiles, si jamais on ne leur en apprenoit de superflues, & si toujours on fixoit leur attention : je ne connois que deux moyens pour arriver à se but; de ne leur dire que ce qu'ils peuvent comprendre, & de ne jamais négliges une occasion de leur donner un genre d'instruction à leur portée, quel qu'il soit. Par exem. ple, il est si facile de rendre presque tous les jeux utiles ! L'idée de mes tapisserjes m'a donné celle de lanternes magiques hiftoriques; j'ai fait faire environ quatre ou cinq cents verres qui représement des sujets. tirés de l'histoire; nous avons la créctéation de la lanterne magique quatre fois par femaine; je me charge de las montrer, ce que je fais presque toujours en Anglois; je donne ainfi, fansagn'oh, s'ensdoute, deux leçons à la fois ; at hommes les rableaux changent fouvent , sie vous zoffure qu'Adele

SUR L'ÉDUCATION. & Théodore se divertissent infiniment davantage de ma lanterne magique, que les enfans qui ne voient jamais que M. le Soleil, Madame la Lune; l'Enfant prodigue. fe ruinant avec des filles ; une Servante, buvant le vin qu'elle a tiré, & le Mitron: arrachant la queue du diable. J'ai substitué aussi à l'amusement savori des enfans, celui de faire des châteaux de cartes, un jeuqui leur donne une idée de l'architecture; j'ai fair faire en petit & en carron, deux maisons & deux palais qui se démontent; tous les ornemens possibles d'architecture s'y trouvent, toutes les pieces sont numérotées, & l'on a écrit fur chacune le nom. de l'objet qu'elles représentent; mon fils a d'ailleurs plusieurs châteaux fortifiés; Adele même s'en amuse quelquesois, ainsi que d'un petit vaisseau charmant, dont M. d'Almane nous explique toutes les parties au moins une fois par femaine.

A la promenade, nos enfans ne s'exercent encore qu'à fauter, à courir; dans un an nous les accoutimerons, ainfi que Roufeau le confeille, à mefurer des yeux un espace quelconque, combien telle allée peut avoir d'arbres, combien telle terrasse a de pots de sleurs, &c. C'est aussi là qu'ils apprendront ce que c'est qu'un pied, une toie, un arpent, & qu'ils acquéreront quelques notions d'agriculture; Mathurin, mon

jardinier, fela leur premier maître; il a même déjà commencé ses leçons, il nous fuir presque toujours dans nos promenades, & nous apprend tous les jours guelque chose de nouveau. Adele & Théodore ont chacun un petit jardin, & Mathurin veut bien les former dans l'art de les cultiver ; dès-à-préfent, nous faisons usage pour eux des jeux de nuit recommandés par Rousseau, afin, en les accourumant aux ténébres & à l'obfcurité, de les préserver à jamais de ces noires idées qui ont tant de pouvoir fur l'imagination. Adele & Théodore, comme tous les enfans, aiment particuliérement à jouer à la Madame; ce jeu, par mes soins, est devenu un vrai cours de morale ; j'invente les plans, & vous imaginez bien que les petits sujets que je leur donne, ne peuvent développer que des sentimens honnêtes, & qu'une bonne action en forme toujours le dénouement. Le fils de Madame de Valmont se mêle à ces jeux, & très-souvent on m'y donne à moi-même un rôle que je joue, je vous assure, aussi bien qu'il m'est possible. La poupée même d'Adele ne m'est pas inutile, Adele lui répete les leçons qu'elle reçoit de moi, j'ai toujours une oreille attentive à ces dialogues; si Adele gronde injustement, je me mêle de la conversation, & je lui prouve qu'elle a tort; cet amusement sert encore à la rendre adroite; SUR LEDUCATION.

fi elle a befoin pour fa poupee d'un tablier, d'un bonnet, d'un ajustement, Mademoifelle Victoire, une de mes femmes; arrive avec des chiffons, & travaille avec Adele pour la poupée; de même si mon fils brife un charriot, un tambour . &c. on lul donne du carton, les petits outils nécessaires, & avec l'aide de Brunel, un laquais de M. d'Almane, dont vous connoisfez l'adresse, il fait lui même les choses qu'il desire ; ce qui le rend à la fois industrieux & patient. Ainfi , vous voyez que loin de les appliquer, de les fatiguer par des leçons, je ne fuis occupée qu'à leur procuter des amufemens & des joujoux; le mot étude n'est presque j'amais prononcé; cependant il n'y a pas un instant de la journée qui ne leur foit profitable, & certainement il n'exilte point d'enfans plus parfaitement heureux. Adele commence à lire la mufique, je lui ai déjà pofé les mains fur une perite harpe ; ces différentes études . avec celles de la lecture & du dessin, lui prennent à peu près une heure & demie de la journée, & ne se font jamais de suite : fai une méthode pour montrer à jouer des instrumens à deux parties, que l'expérience in a démolitrée être la plus facile & la plus, Ture : La perfection fur la harpe & le clavessin confiste dans l'égalité des mains ; la gauche est toujours inférieure, ce qui ne Tome 1.

tient qu'à la maniere dont tous les maîtres enseignent : avant de faire mettre un air ensemble, il faudroit exercer les mains séparément pendant un an , quant l'élève est dans la premiere enfance, & pendant fix mois pour une jeune personne ; il faudroit faire exécuter à chaque main, tout à tour ; tous les agrémens, les roulades & les pasfages les plus difficiles qui peuvent se rencontrer dans les pieces, en ayant l'attention d'exercer toujours davantage la main gauche, qui, en effet, est naturellement plus lourde & moins forte que la droite; cette premiere étude, si utile, ne demande de la part de l'enfant, qu'un fi léger degré d'attention, qu'elle ne peut la fatiguer; au lieu que d'exiger d'elle qu'elle apprenne à la fois à déchifrer la mulique, la polition de la main, le doigté, & à mettre ensemble un dessus & une basse, est une chose aussi appliquante que difficile & ennuyeuse ; d'ailleurs, elle est arrêtée par chaque cadence, chaque agrément; elle barbouille, rompt la mesure, se gâte l'oreille & le goût, & prend bien justement en aversion une étude si désagréable & si fatigante. Pas un maître n'adoptera ma méthode, parce qu'ils ne pourroient, en la suivant, produire, au bout de cinq ou fix mois, une écoliere jouant de routine plusieurs pieces, & qu'il faut convenir aussi que la plupart des parens

SUR L'ÉDUCATION. 67 feroient fort peu satisfaits de voir leur fille, pendant un an, ne répéter que des passages; mais après cet exercice, faites apprendre des pieces à cette même enfant, &, en moins de trois mois, elle furpassera celle qui apprend depuis trois ans par la méthode ordinaire. Rien n'est plus absurde aussi que d'enseigner les regles de l'accompagnement à un enfant de dix ans; cette étude est par elle-même très-abstraite, & ne peut convenir qu'à quinze ou seize ans. Toute inflruction qu'on ne fauroit acquérir à un âge raisonnable qu'avec une grande application, n'est pas faite pour l'enfance; c'est une vérité si frappante, qu'il seroit superflu de chercher à l'établir par des raifonnemens; & cependant, dans toutes les éducations, on la perd continuellement de vue : tous les malheureux enfans ne font-ils pas accablés, dès l'âge de fix ans, de leçonsde grammaire, de géométrie, d'astronomie ? &c. On prend bien de la peine pour! leur enseigner ce qu'ils ne peuvent comprendre, & l'on ne parvient qu'à détruire leur fanté, & à leur donner un invincible) dégoût pour l'étude. Peut-on rien voir de plus trifte, & en même-temps de plus ridicule, qu'un enfant gravement affis devant un bureau, obligé de résoudre un problême, ou d'expliquer le système du monde?... Dans ce cas, tout ce qu'on peut desirer de

68

mieux pour lui, c'est l'esset opposé au but que l'instituteur se propose ; c'est-à-dire, qu'il ne reste à ce pauvre enfant, de toutes ces occupations, que de l'ignorance & del'ennui : car s'il comprenoit ce qu'on lui fait dire, il en mourroit; sa foible constitution ne pourroit résister à une telle application, & ce développement prématuré le conduiroit bientôt au tombeau. Mais revenons à mon Adele, dont ces réflexionsm'ontéloignée trop long-temps; elle apprend auffi. à dessiner : je desire sur-tout qu'elle possede supérieurement ce talent charmant qui convient à tous les âges, & qui offre tant de ressources contre l'ennui. Rousseau veutqu'Emille apprenne à desfiner, sans Maître : « je me garderai bien , dit-il , de lui-» donner un Maître à dessiner, qui ne lui-» donneroit à imiter que des imitations , » & ne le feroit dessiner que sur des des-» fins. » Rouffeau parle ici, d'une chofequ'il n'entend point; il est absolument impossible d'apprendre à bien dessiner nonseulement sans Maître, mais sans un Maître excellent : car tout dépend des premiers principes : il ne fuffit même pas que le Maî-tre en ait de bons , il faut encore qu'il aitun dessin très-pur; car ce n'est qu'en desfinant avec son éleve, & non en le conseillant, qu'il peut lui faire faire de rapides. progrès ; il est nécessaire de commencerpar copier; il est vrai qu'il ne faut pas tropprolonger ce premier apprentissage, ce feroit perdre fon temps; mais au bout d'unan, un bon Maître fait toujours dessiner fes éleves d'après la bosse & d'après nature. Voilà, ma chere amie, une partie de mes. idées sur la manière dont on doit enseignerles enfans : à l'égard des dispositions naturelles, particulierement pour les instrumens, je crois que nous en avons tous d'égales. quand la conformation des mains n'a riend'extraordinaire : il est certain qu'une maintrès-petite & très-grasse, jouera difficilement des instrumens qui demandent de la force & de l'extension, tels que la harpe, le luth & le théorbe ; encore avec-un peu. plus d'étude on pourroit surmonter cetobstacle. Pourquoi donc, me direz-vous, les talens font ils si rares ? C'est que les enfans sont mal montrés; c'est que les mères ne dirigent point les maîtres, & qu'elles nedonnent à leurs filles que l'exemple de la paresse. Comment voulez-vous qu'une jeune personne prenne le goût de l'occupation & desire acquérir des talens agréables, quand elle voit sa mere passer la moitié de sa vieà sa toilette & aux spectacles, & l'autre à parfiler, jouer & recevoir des visites ? Vous n'avez pu apprendre, ditez-vous, ni le dessin, ni la musique, ni la géographie, &c. Mais avez-vous jamais fouhaité fincérement savoir une de ces choses? Non . fûrement : on ne vous avoit inspiré que le desir de briller dans un bal, & vous avez fu parfaitement danser en six mois : qu'on eût tourné votre amour propre sur des objets plus folides, vous auriez réussi de même. Le réfumé de tout ce que j'ai dit, est donc : que le grand point dans l'éducation, est de ne point se presser, de n'apprendre aux enfans que ce qu'ils peuvent comprendre; en même-temps, de ne négliger aucune occasion de leur enseigner tout ce qui est à leur portée, & de ne leur donner pour premiere leçon de morale, que des exemples, & non des préceptes : je ne vous ai jusqu'ici parlé que de l'enfance, ainsi vous ne connoissez encore de mon plan d'Education, que la partie la moins intéressante; mais lorsqu'Adele aura douze ans, mes Lettres, peut-être, vous paroîtront moins minutieuses & moins insipides.

Il me reste encore à répondre aux questions que vous me faites sur l'Education physique des ensans : Rousseau , dans tous les soins qu'il prescrit à cet égard , n'a fait que suivre exactement le système de Locke ; il est vrai qu'il ne le cite pas, mais il le copie littéralement. Le sage Locke proscrit les maillots, recommande de ne point vêtir les ensans chaudement, de les accoutumer au grand air & à se layer souvent les

pieds dans l'eau froide, &c. Cet Ouvrage, inspiré par l'amour de l'humanité, est d'autant plus estimable que l'Auteur, avec un mérite supérieur, n'y montre jamais le defir de briller, & ne paroît occupé que de celui d'être utile ; ce Livre, traduit dans toutes les Langues, quand Emile parut, étoit entre les mains de tout le monde , & n'avoit opéré aucune révolution : la fagesse persuade moins que l'enthousiasme, parce qu'elle est toujours simple dans ses expresfions, & qu'elle ne prend presque jamais le ton imposant de l'autorité. Le Philosophe Anglois fembloit ne donner que des avis personne en France n'adopta sa méthode ; Rousseau répéta les mêmes choses mais il ne conseilla point, il ordonna, & fut obéi. Voici le régime que j'ai observé pour Adèle, depuis le moment de sa naissance jusqu'à l'âge de trois ans : laver de la tête aux pieds avec de l'eau à peine tiede en hiver, & naturelle en été, en observant de frotter avec une éponge ; coucher dans une lit affez dur , fans rideaux , n'ayant qu'un béguin de toile, une petite camifole, une seule couverture en hiver & un drap en été; les fenêtres de la chambre presque toujours ouvertes durant le jour, excepté dans les temps humides ; un feu très modéré pendant le jour , & la nuit entiérement éteint ; continuellement au grand air ; ne point fe

LETTRES

presser de faire marcher ; attendre que les jambes soient assez fortes pour porter le corps fans peine ; une extrême attention à préserver de l'humidité, & sur-tout à en garantir les pieds ; dès l'instant du fevrage the l'eau pour toute boisson ; jamais de crême ni de bouillie; quelquefois du lait froid, des œufs, des légumes, de la foupe graffe, du fruit, &c. Point de confitures, de bonbons ni de pâtifferie ; point de corps balelnés jusqu'à quatre ans ; à cet âge . Adele a commencé à en porter de très minces & très larges, excepté dans l'été, car alors elle n'a pour tout vêtement que sa chemise & un lévité de gaze ou de mousseline, & elle ne met des bas & des souliers pendant les grandes chaleurs, que pour se promener. On a beaucoup blâmé les corps ; ils font en effet pernicieux lorfqu'ils genent ; mais quand ils font bien faits, loin d'être nuifibles, l'usage d'en porter est également commode & fain'; en plaçant bien les épatiles, ils ouvrent la poitrine, foutiennent les. reins, maintiennent l'estomac dans une situation qui facilite la digestion, & rendere les chûtes moins dangereuses; & ils sont si peu gênans, que tout enfant qui n'est pas trop ferré dans son corps, se trouve infiniment plus à son aise que dans un corset. Il n'y a que l'excès du chaud qui puisse les leur rendre incommodes, & alors c'est une vraic

SUR L'ÉDUCATION. 73 vraie barbarie que de les contraindre à en porter. Adieu, ma chere amie, je ne vous parle point de mes sentimens, je crois que la longueur immodérée de mes Lettres vous prouve assez, & ma confiance & ma tendre & vive amitié.

### LETTRE XII.

La même à la Comtesse d'Ostalis.

JE ne vous écris aujourd'hui, ma chere enfant, que pour vous gronder; j'espere que ce début ne vous effrayera pas, vous favez que mes réprimandes sont aussi douces que vos fautes font légeres. Madame de Limours m'a mandé que vous aviez foupé chez elle en famille, & le détail qu'elle me fait d'une certaine partie de réversi, m'a un peu déplu, je vous l'avouc. Je ne puis me repréfenter ma charmante fille ainée, naturellement si douce, si noble, si simple, se livrant à toutes ces exagérations d'une fausse gaieté, défigurant son beau visage par des ris aussi forces que bruyans, & faisant tous les petits cris aigus de Madame de Cerny & de Mademoiselle de Limours. Pourquoi tout ce train? Etiez-vous réellement au désespoir d'avoir un quinola forcé ? Si vous éprouviez un femblable mouvement; il n'en Tome 1.

est point que vous dussiez cacher avec plus. de foin, car il est honteux & bas d'en être capable, & absurde de le montrer; mais vous n'êtes point avare, vous ne jouiez d'ailleurs que le plus p'etit jeu possible ; il vous étoit absolument indifférent de perdre ou de gagner; ces cris redoublés, ce dépit apparent n'étoit donc que de l'affectation? Il n'est cependant gueres tentant de renoncer aux charmes du naturel . pour n'y gagner que la réputation d'être mauvaise joueuse & de manquer d'esprit. Je suis bien fûre que vous n'avez eu cet instant de mauvais goût que par complaifance pour les personnes avec lesquelles vous étiez; mais fi vous vous laissiez aller à cette foiblesse, elle vous conduiroit plus loin que vous ne pouvez penfer. Quand on adopte, par facilité ou par air, des ridicules, on ne tarde gueres à se laisser entraîner par des exemples plus dangereux encore, & fouvent plus séduisans. Je connois la pureté de votre cœur, votre docilité & votre confiance en moi ; je sais qu'un avis de votre mere ne peur être négligé par vous, & suis sans inquiétude pour l'avenir. Soyez donc, mon enfant, toujours indulgente pour les femmes qui ont toutes ces petitesses; dans aucun moment de votre vie n'ayez l'air de les trouver ridicules & de les censurer, mals ne les imitez jamais.

SUR L'ÉDUCATION. 75 J'ai encore à vous parler d'un petit tort: il me faut du courage pour vous le reprocher , puisqu'il ne vient que de votre affection pour moi; au reste, ne savez vous pas que mon intérêt ne m'est rien quand il s'agit du vôtre ? Vous croyez être grosse & vous paroissez affligée, parce que cet événement vous empêcheroit de me voir cette année : mais vous n'ignorez pas à quel point votre mari desire un garçon. A quoi bon lui montrer un chagrin qui le désoblige ? Quand la plainte est inutile, elle ne montre que de la foiblesse; quand elle peut nuire, elle est absurde. L'humeur que vous témoignez déplaît justement à votre mari, mécontente sa famille, ne vous empêchera pas de rester à Paris, ne peut rien ajouter à l'idée que j'avois de votre tendresse, & affoiblit l'opinion que vous m'aviez donnée de votre raison. Ainfi, mon enfant, réparez donc cette imprudence & n'y retombez plus. Adieu, ma chere fille, écrivez-moi toujours avec la même exactitude & le même détail . & croyez que j'attends, avec autant d'impatience que vous pouvez en éprouver, l'instant qui doit nous réunir.

### LETTRE XIII.

Réponse de la Vicomtesse à la Baronne.

VOus avez parfaitement éclairci la plus grande partie de mes doutes, toutes vos intentions me paroissent excellentes, & votre maniere d'enseigner me semble présérable à toutes les méthodes reçues; mais il est nécessaire à votre plan que les meres soient en état de diriger les maîtres : où les trouverez-vous ces meres? Quelle est la femme qui; comme vous, a passé sa vie à cultiver ses talens, à s'instruire afin de pouvoir être utile à ses enfans? D'ailleurs, si toutes les meres pensoient comme vous, il n'y auroit plus de fociété; renfermées dans leurs cabinets avec des maîtres, ou fuyant dans leurs terres, elles feroient perdues pour le monde, & Paris deviendroit désert; je m'intéresse fort à votre gloire, mais je ne vous desire pas celle de réussir à opérer cette réforme : plaisanterie à part, j'ai une véritable observation à vous faire; vous retranchez de la premiere éducation, c'est-à-dire, jusqu'à treize ans, les fables de la Fontaine, Télémaque & tous les bons ouvrages; cependant vous voulez inspirer à vos enfans

le goût de la lecture, quels livres leur donnerez-vous donc ? Que mettrez-vous à la place de ce que vous leur ôtez ? N'aurontils jusqu'à quinze ans que des Contes de Fées & les Mille & une nuits ? Ne leur ferez-vous rien apprendre par cœur? Je vous ai fouvent entendu dire qu'on ne pouvoit iamais fentir la mesure & l'harmonie des vers, si l'oreille n'y étoit accoutumée des l'enfance. De grace, répondez-moi là-defsus ; je vous écris à la hâte, car je pars dans l'instant pour la campagne; on m'attend, on me presse. Adieu, ma chere amie. La groffesse de Madame d'Ostalis n'est plus douteuse ; j'ai vu hier son mari qui m'a dit qu'elle prenoit enfin son parti de la meilleure grace du monde : il en est d'autant plus fatisfait, qu'il ne s'y attendoit pas. Adieu, mon cœur, vous qui ne faites plus de voyages, ne m'écrivez jamais une vilaine petite lettre aussi courte que celle ci.

## LETTRE XIV.

Réponse de la Baronne.

JE ne donnerai à mes enfans, ni des Contes de Fées, ni les Mille & une nuits; les Contes même que Madame d'Aunoy fit pour cet âge, ne leur conviennent pas. Il n'y en a presque pas un dont le sujet soit véritablement moral; l'amour en forme toujours tout l'intérêt, par-tout on y trouve une Princesse aimée & persécutée, parce qu'elle est belle; un Prince beau comme le jour qui meurt d'amour pour elle, & une rivale bien laide & bien méchante, confumée d'envie & de jalousie. D'ailleurs, quand la morale de ces petits ouvrages feroit bonne, les enfans n'en pourroient profiter, & feulement frappés du merveilleux, ils ne garderoient le fouvenir que des jardins enchantés & des palais de diamans : toutes ces imaginations fantastiques ne peuvent donner à des enfans que des idées fausses, retarder les progrès de leur raison, & leur inspirer du dégoût pour des lectures véritablement instructives. Locke se plaint de ce qu'il n'existe pas un seul ouvrage fait pour l'enfance; je n'en connois pas non plus en fran-

çois; cependant cet ouvrage seroit bien utile, - car notre caractere & la tournure de notre esprit, dépendent en grande partie des premieres idées & des premieres impressions que nous avons reçues dans notre enfance. Il faudroit donc que ce livre, écrit avec une extrême simplicité, fut également touchant, instructif & varié; la forme de petits contes détachés est la seule qui me paroisse convenable, & je crois, si les sujets étoient bien choisis, que les charmes du naturel & de la naïveté suffiroient pour donner à cet ouvrage un degré d'intérêt dont vous n'avez peut être pas d'idée. Je vous entends d'ici, ma-chere amie; je fuis fûre que je vous impatiente, & que vous avez répété dix fois : mais où est-il cet ouvrage si naif , se utile ? où le prendre ? Eh bien ! je vous le donnerai quand vous voudrez, & comme il ne falloit point d'esprit pour le faire, mais seulement du naturel & de la sensibilité. je vous dirai fans détour que j'en suis l'auteur, & qu'il a pour titre, les Veillées du Château, en voici le sujet : Une bonne mere retirée dans un vieux château avec ses trois enfans, dont l'aîné n'a que sept ans, & qui tous les soirs, lorsque les enfans ont été bien fages, conte une petite histoire : ces récits sont souvent interrompus par les questions des enfans qui ne laissent jamais passer un mot au-dessus de l'intelligence de cinq

ans, fans en demander l'explication; vous sentez quelle clarté cette forme doit donner à l'ouvrage qui n'est qu'en un volume, mais d'environ 500 pages. L'esset qu'il a déjà produit sur mes ensans est tel que je puis le desirer : à chaque conte ils ne manquent jamais de me demander : cette histoire est-elle arrivée ? & quand j'affirme qu'elle est vraie, je remarque un redoublement fingulier d'attention & d'intérêt, avantage très-précieux qu'on ne pourroit retirer du Conte de Fées le plus moral; aussi je me promets bien, si jamais je me décide à faire imprimer ce petit ouvrage, d'assurer mes jeunes Lecteurs, dans un avertissement fait uniquement pour eux, que l'Auteur n'a rien inventé, & qu'il n'est qu'un Historien scrupuleusement exact & fidelle; & avec cette précaution, je suis bien certaine que tous mes Contes seront lus avec avidité, & qu'ils feront une profonde impression. A l'égard de la poésie, j'ai fait un choix dans différens Auteurs, la plupart à peine connus de nom, & j'ai formé de ces divers extraits trois volumes à l'usage de mes ensans, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quatorze où quinze ans ; cette petite collection oft véritablement fort agréable, & la plus grande partie des pieces qui la composent est ex-trêmement morale. Pour en revenir à la profe, Adele, pour toute lecture, n'aura,

jusqu'à sept ans, que mes contes; ensuite je lui donnerai les Conversations d'Emilia, ouvrage charmant que vous m'avez entendu louer tant de fois, & qui l'occupera jusqu'à huit ans; quand j'en serai à cette époque, je vous serai connoître le reste de mon plan. Vous prétendez, ma chere amie, que si toutes les meres suivoient mon exemple, Paris deviendroit défert : premiérement , je ne l'ai quitté qu'à trente-deux ans, & je compte y retourner dans quatre; d'ailleurs on pourroit, fans abanbonner le monde un instant, faire, pour ses enfans, tout ce que j'ai fait de plus utile pour les miens. Quoi que vous en dissez, loin de passer ma vie dans mon cabinet, j'ai été quinze ans dans le monde, & je serois même très-fachée de n'y avoir pas vécu; car toute personne qui n'aura pas une connoissance approfondie du monde, ne pourra donner à ses enfans qu'une éducation imparfaite : c'est dans le monde que j'ai conçu le plan d'Éducation que je mets en exécution maintenant ; c'est dans le monde que j'ai fait tous les ouvrages qui y font relatifs; & si ce travail est utile, fi l'on adopte ma méthode, j'aurai du moins épargné à tous ceux qui la suivront les reflexions, l'étude & les peines qu'elle m'a coutées pendant douze ans.

Je ne puis terminer cette Lettre sans vous conter une petite avanture assez jolie, qui, 82

j'en suis sûre, vous intéressera, car Adele en est l'héroïne. Elle me demanda avanthier la permission d'aller se promener dans les champs avec Miss Bridget; j'y confentis, & elles partirent à huit heures du matin, avec ordre de revenir à dix. Cependant elles ne rentrerent qu'à onze heures & demie, & j'allois gronder, lorsqu'Adele, bien rouge & bien essoufflée, supplia Miss Bridget de lui laisser conter la charmante histoire, & me fit le récit suivant : A une demi lieue de B... elles rencontrerent une jeune payfanne affise sur l'herbe & tenant un petit enfant dans ses bras; frappées de la pâleur & de la jolie figure de cette femme, elles s'approcherent & en apprirent qu'elle venoit d'un vilage voisin où elle avoit été acheter quelques provisions, & que la fatigue l'avoit contrainte de s'arrêter; elle ajouta d'un air touchant; poursuivit Adele, que ce qui lui faisoit le plus de peine, c'est que sa pauvre mere étoit bien malade, & feroit inquiéte de son retard, & en disant cela, la pauvre femme pleura, & baifa son petit enfant qui crioit. Adele alors, fans héfiter, conjure Miss Bridget de faire monter dans fa voiture qui les fuivoit, & la payfanne & l'enfant . & de les conduire chez eux ; Miss Bridget y confent, la paysanne indique le chemin, & en moins d'une demiheure on arrive à la plus jolie chaumiere,

la plus jolie!... on y trouve les deux plus charmantes pecites filles qui se jettent au cou de la jeune femme!.... & puis une grandmere si vieille, si bonne ! .... Enfin, Maman, il faut que vous voyez cela.... Miss Bridget ajouta encore beaucoup de détails à ce récit, tous à la louange de la fensibilité d'Adele. Le soir même, le mari de la jeune payfanne vint au château pour remercier Adele, & le lendemain nous avons tous été voir ces bonnes gens, qui font véritablement intéressans par l'extrême union qui regne entr'eux; ils font pauvres, mais laborieux, & paroissent satisfaits de leur sort. Après avoir pris toutes les informations poffibles fur leur famille, leur conduite & leurs mours, nous avons décidé, ce matin, que nous acheterions pour eux un petit champ de fix arpens, voifin de leur chaumiere, & qui est à vendre, & que nous leur donnerions en outre des vaches, des poules, des habits, du linge & des meubles.

Vous ne pouvez vous former une idée de la joie & des transports d'Adele à cette décision; j'ai fait venir ce soir deux couturieres pour faire les habits de la jeune paysanne & de ses enfans; Adele veut y travailler ausi; la poupée, les joujoux, tout est oublié, & je vois, avec une satisfaction inexprimable, que dans un cœur que rien n'a pu corrompre encore, le plaifir préféré à 84 LETTRES
tous les autres, est celui de faire du bien
& de contribuer à une bonne action.

Adieu, ma chere amie, j'espere que votre premiere lettre me dédommagera de la précision de la derniere, qui, en esset, étoir bien courte.

# LETTRE X V.

De la même à la même.

Nous avons fait hier une promenade charmante, nous avons porté chez Nicole. ( cette jeune paysanne dont je vous ai déjà parlé.) tous les meubles & tous les habits que nous lui destinions. Adele s'étoit chargée du paquet des enfans, & malgré un chaud excessif, elle s'est obstinée à le tenir toujours fur ses genoux tout le temps que nous avons été en voiture. Elle est arrivée en nâge à la chaumiere; fon cœur battoit d'une si étrange force, qu'on en voyoit tous les mouvemens, ses joues étoient colorées d'un rouge éclatant, & la joie la plus vive & la plus pure étinceloit dans ses yeux. Age heureux & charmant, où chaque geste, chaque action, est une expression aussi si-dele que naïve des sentimens de l'ame! Amesure que nous perdons de cette aimable

innocence, le muet & touchant langage du regard & de la physionomie devient moins intelligible; mais il ne devient trompeur que lorsqu'on est parvenu au dernier degré de la corruption, car il y a une fausseté bien plus profonde & bien plus criminelle à tromper par les expressions de son visage que par des discours étudiés : celui qui ne peut faire un mensonge qu'en rougissant, n'est point encore menteur, & tant que nous conservons quelques traces de ce caractere d'ingénuité, nous ne sommes point encore pervertis. Mais pour revenir à mon Adele, en descendant de voiture elle nous quitte tous en courant & traînant derriere elle, dans la poussiere, son gros paquet qu'elle n'avoit pas la force de porter; en entrant dans la chaumiere, nous la trouvons déshabillant déjà une des petites filles pour lui mettre une robe neuve; & tout en essayant cette robe, elle répéte à chaque instant, c'est moi qui ai fait cet ourlet, c'est moi qui ai cousu ce ruban , attaché cette agraffe , &c. Si ce petit tableau vous eût intéressé, vous auriez éprouvé plus de plaisir encore en voyant la fatisfaction de la jeune fermiere & de sa famille ; je n'ai jusqu'ici trouvé que dans cette classe obscure, l'espece dereconnoissance qui seule peut honorer la nature humaine; moins corrompus que nous ne le sommes, un bienfait les touche, mais

ne les furprend point, tandis que l'extrême étonnement que nous marquons d'une bonne action, est un aveu tacite que nous ferions incapables de la faire. Adieu, ma chere amie, jé vous quitte pour lire avec Adele, qui dans ce moment grimpe sur mon fauteuil, & me presse de lui donner sa leçon.

Ma petite Adele vient de faire une si jolie action; que je ne puis m'empêcher de vous la raconter, & je r'ouvre ma lettre tout exprès. Après sa leçon de lecture, nous avons été promener, & dans l'allée des marronniers nous rencontrons un petit oiseau qui commençoit à voler; nous le prenons, & Adele, transportée de joie, le rapporte dans ma chambre & le met dans une cage, ensuite elle l'en retire à chaque instant, l'étousse de caresses, & trois ou quatre sois le pleure comme mort. Ici commence notre dialogue, que voici mot pour mot.

### ADELE.

Maman, mon oiseau a saim!

Moi, écrivant à mon bureau.

Donnez-lui à manger, vous avez ce qu'il vous faut.

ADELE.

Maman, il ne veut pas manger....

Moı.

C'est qu'il est trifte ....

ADELE:

Pourquoi donc ?

Mot.

Parce qu'il est malheureux. ...

ADELE.

Malheureux! ô Ciel! mon charmant petit oifeau, mon doux oifeau!.... Et pourquoi donc est-il malheureux?

Mo I.

Parce que vous ne favez pas lui donner à manger, ni le foigner, & puis parce qu'il est en prison....

ADELE.

En prison!..

Mo I.

Mais vraiment oui. Ecoutez-moi, Adele; fi je vous enfermois dans une petite, petite chambre, fans vous laisser jamais la permifion d'en fortir, seriez-vous heureuse?....

ADELE, le cœur gros.

Ah! mon pauvre petit oiseau!...,

Mo I.

Vous le rendez malheureux.

ADELE, avec effroi.

Je le rends malheureux ! . . .

## Мол

Mais je vous le demande? ce petit oiseau étoit dans les champs, dans un beau jardin, en pleine liberté, & vous l'ensemez dans une petite cage où il ne peut voler.... Tenez, voyez comme il se débat, s'il pouvoit pleurer, il pleureroit, j'en suis sûre.

# ADELE, le tirant de sa cage.

Pauvre petit!... Maman, je vais lui donner la liberté, la fenêtre est ouverte... N'est-ce pas?....

# Мот.

Comme vous voudrez, ma chere enfant; pour moi, je n'ai jamais voulu avoir d'oi-feaux, car je defire que tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'approche, foit heureux....

## ADELE.

Je veux être auffi bonne que ma chere Maman.... Je vais le mettre fur le balcon.... n'est-ce pas.

Moi.

# SUR L'ÉDUCATION.

Moi, écrivant toujours.

Comme vous voudrez, mon petit cœur.

#### A'DELE.

Auparavant je vais lui donner à manger.... Ah! Maman, ma chere Maman, il mange, il mange!....

Moi.

J'en suis bien aise, puisque cela vous fait plaisir.

ADELE.

Il Mange!... Je sais lui donner à manger!... Doux oiseau, charmante petite créature!... elle le baise; qu'il est joi!... ah, il me baise!...ah, que je l'aime!... (Elle le remet vite dans sa cage, & puis elle rêve, elle soupire, après un grand silence, l'oiseau se débat.)

MOI, regardant l'oiseau d'un œil de compassion.

Pauvre petit infortuné!....

ADELE, les larmes aux yeux.

O! Maman!.... (elle le tire de la cage) je vais le mettre en liberté, n'est-ce pas ... Maman?....

M o 1', Sans la regarder.

Comme il vous plaira, Adele.

Tome I.

A D E L E, s'approchant du balcon.

Cher petit!... (Elle revient en pleurant)
Maman, je ne puis!....

# Мо 1.

Eh bien, mon enfant, gardez le. Cet oi-feau, comme tous les animaux, n'a point de raifon; il ne réfléchit pas fur l'efpece de cruauté que vous avez de le priver de fon bonheur, pour vous procurer un très-médiocre amufement; il ne vous hait pas, mais il fouffre, & il feroit heureux s'il étoit en liberté! Moi, je ne voudrois pas faire le plus léger mal au plus petit infecte, à moins. qu'il ne fût malfaifant....

## A D. E L E.

Allons, allons, je vais le poser sur le balcon....

# Mo I

Vous êtes la maîtresse, ma chere amie, d'en faire tout ce que vous voudrez. Mais ne m'interrompez plus, laissez moi travailler.

ADELE me baisant, & puis se rapprochant de la cage.

Cher, cher oiseau!.... ( Elle pleure; & après un peu de réstexion, elle va sur le balcon, elle revient avec précipitation, très,

SUR L'ÉDUCATION. 97 rouge, les larmes aux yeux, & dit: ) Maman, c'est fait, je lui ai rendu la liberté...

M O I, la prenant dans mes bras.

Ma charmante Adele; vous avez fait une bonne action, je vous en aime mille fois davantage.

ADELE.

Oh! j'en fuis donc bien récompensée !"

### Mo I.

Vous le ferez toujours, toutes les fois que vous aurez le courage de faire un facris, fice honnête; d'ailleurs les facrifices de cette espece ne sont pénibles qu'en imagination; dès qu'ils sont faits, ils nous rendent si estimables, qu'ils ne laissent au sond de notre cœur que de la fatissaction & de la joie. Par exemple, vous pleuriez en prenant la résolution de mettre votre oiseau en liberté, mais à présent le regrettez-vous s'....

#### ADELE.

Oh! non, Maman, au contraire, je fuis charmée de l'avoir rendu heureux, & furtout d'avoir fait une bonne action.

## Mo I.

Eh! bien, mon enfant, n'oubliez jamaiscela-; & quand vous aurez quelque peine. H 2. 92 LETTRES

à vous décider à faire une bonne action fouvenez-vous de l'histoire du petit oiseau; & dites-vous qu'il n'est point de facrisses dont l'estime & la tendresse de ce que nous aimons, ne puissent pous dédommager.

# LETTRE XVI.

Le Baron au Vicomte.

NON, mon cher Vicomte, je ne me repentirai point du parti que j'ai pris ; je neregretterai, dans aucun, moment, ni les plaisirs de Paris, ni les intrigues de la Cour: fi vous faviez, à la distance où je suis, de quel œil on voit tout cela! Comme les chofes qui charmoient & qui occupoient vivement, considérées de sang froid, paroissent frivoles & minutieuses ! Je suis bien loin de penfer, cependant, que le bonheur ne puisse se trouver que dans une solitude ; incompatible avec le crime & le vice, il estd'ailleurs produit par diverses causes contraires : la fagesse & l'enthousiasme le procurent également ; & la raison & la vertu auront à jamais le beau droit de le créer dans tous les lieux, dans toutes les situations, au-milieu du tumulte des Cours, aufond d'un désert & d'un cloître : vieillards,

SUR L'EDUCATION.

Sofitaires, hommes du monde, soyez justes, foyez bons, & vous jouirez de ce bien si desiré, que les intrigans & les méchans ne connoîtront jamais. Croyez, mon ami, que les passions ne peuvent le donner ; j'ai fenti leur ivresse, j'ai connu toutes les illufions de l'amour; mais dans cet état tumultueux, l'ame est agitée au de-là de sa force; il semble alors qu'elle soit plus épuisée que satisfaite par ce qu'elle éprouve ; cette felicité, ces transports qui nous arrachent, à nous-mêmes, forment, sans doute, une fituation trop active & trop violente pour notre foiblesse; elle devient pénible par son excès.

Quand vous ne m'auriez pas dit mille . fois, mon cher Vicomte, que vous aviez passé votre vie à embrasser différentes opinions, sans jamais en adopter décidément une, votre derniere Lettre auroit pu me le prouver ; vous y détaillez parfaitement bien tous les avantages d'une excellente éducation ; vous démontrez à merveille qu'on n'a point encore ni assez résléchi, ni assez médité sur cet important sujet : vous louez mon projet, mes intentions, &c. & puis tout à. coup vous finissez par cette question : mais, au vrai , croyex-vous que l'éducation puisse déraciner nos vices, nous donner des vertus .... & qu'enfin , elle soit réellement bonne à quelque chose ? l'ai témoigné en effet que

A ...

je le croyois, par tous les facrifices que j'ai faits pour élever mes enfans ; mais d'ailleurs lifez l'histoire; elle vous prouvera que nonseulement l'Education peut persectionner les vertus, mais qu'elle fait encore, fans entrouver le germe dans les cœurs, inspirer à fon gré les paffions les plus violentes. C'est l'Education qui fit, des Lacédémoniens, des hommes fi extraordinaires; c'est elle, dont le pouvoir impérieux parvint à déraciner de leurs ames les fentimens les plus doux, pour y fubstituer les passions les moins naturelles ; & c'est elle seule enfin , qui peut rendre la Patrie plus chere qu'une épouse & que des enfans. Songez à la profondeur des traces que laissent dans notre imagination les impressions que nous recevons dans notre enfance & dans notre premiere jeunesse : fi la raifon & le développement entier de l'esprit ne peuvent , par la suite , détruire parfaitement les préjugés les plus absurdes donnés par l'Education, combien seront solides des principes fondés fur la vérité, & que chaque réflexion doit affermir encore ! Le point essentiel est donc de savoir bien positivement quels sont les premiers principes qu'il est le plus important de graver d'abord dans la tête des enfans; & je orois qu'il faut commencer par leur inspirer un profond mépris pour toute personne qui n'a pas le courage d'exécuter une résolution sérieu-

fement prife ; enseignez-leur que non-seulement il faut être, avec les autres, religieux observateur de sa parole, mais aussi qu'il est presque également honteux de manquer aux engagemens qu'on a pris avec foimême. La foiblesse a mille fois plus d'inconvéniens que l'entêtement ; on peut estimer l'homme opiniatre, il est impossible de ne pas méprifer l'homme foible. Si vous ne donnez à votre éleve de la force, de l'empire fur lui-même, tout ce que vous ferez d'ailleurs fera superflu , & les premiers fix mois qu'il passera loin de vous, peut-être vous enleveront, sans retour, tout le fruit que vous attendiez de dix-huit ans de foins & de travaux. Mais, me direz-vous, la force peut-elle se donner ? Oui, fans doute, & plus facilement que toute autre vertu ; car elle ne tient qu'à l'habitude. Accoutumez votre éleve à ne jamais rien promettre légérement, mais à tenir scrupuleusement le moindre engagement ; présentez-lui quelques tentations dont peu à peu vous augmenterez l'attrait à mesure qu'il se persectionnera : s'il y succombe & manque à sa parole, montrez autant de surprise que d'indignation: rappellez-lui bien que, s'il n'étoit pas un enfant , il feroit deshonore; faites-lui sentir tout le poids du mépris, & ajoutez toujours à ces humiliations des pu nitions que chaque récidive doit rendre plus

graves. Donnez-lui l'exemple de ce que vous exigez, que votre plus légere promesse soit inviolable & facrée; enfin, lorsqu'il vous prouve qu'il a réellement de l'empire sur luimême, louez-le, mais modérément; car rien n'est plus dangereux que de trop exalter. une action prescrite par le devoir; en témoigner de l'admiration, c'est presque en dispenser pour une autre occasion. Quand Théodore me montre de la fermeté, j'ail'air de la plus grande satisfaction; pour toutes les autres vertus qu'il annonce, je parois l'aimer davantage ; pour celle-ci seulement , j'affecte de croire qu'il ne mérite plus d'être regardé comme un enfant, je le récompense en égards, en considération ; je Iui confie quelque secret ; je l'accoutume à sentir tout le prix de l'estime, & je lui fais comprendre que les droits qu'elle assure sont plus puissans encore que ceux de l'amitié même. Théodore, comme tous les enfans, est naturellement très-gourmand. Madame d'Almane donna il y a quelques jours à sa fille une bonbonniere ; Théodore anssitôt en desira une. Je lui représentai qu'il n'avoit pas la sobriété de sa sœur, & que je ne pouvois , par cette raison , lui faire le même présent, parce que tous les bonbons seroient mangés en un quartd'heure. - Mais si je promettois, ainsi qu'Adele, de les garder plusieurs jours ?..... Réfléchissez

SUR L'ÉDUCATION. - Réflechissez mûrement avant de faire cette promesse; & quand vous m'assurerez, après y avoir bien pensé, que vous êtes capable de cet effort, je vous croirai & je vous donnerai la bonbonniere. Le jour même de ce dialogue, Théodore, à dîner, demanda la permission de prendre une praline, un des bonbons qu'il aime le mieux, & au lieu de la manger, il l'enveloppa très-gravement dans du papier & la mit dans sa poche; le soir, après souper, il s'approcha de moi, & avec un orgueil inexprimable, me préfenta fa praline, en me disant : elle est bien entiere ! Au même inftant, j'ai été chercher une jolie bonbonniere dans Iaquelle j'ai mis douze pastilles, & je l'ai donnée à Théodore, en exigeant sa parole de n'en manger que trois par jour, ce qui a été exécuté avec la plus exacte fidélité. Ce feul exemple vous donnera une idée de la maniere qu'on peut prendre pour mettre les enfans aux prifes avec leurs passions, & leur apprendre à

fouvent répétées, est absolument infaillible. Vous me demandez si j'enseignerai le Latin à mon fils; je crois cette connoissance très utile, mais non pas indispensable, comme elle l'étoit il y a cent cinquante ans on ne pouvoit alors avoir une idée du beau dans tous les genres, qu'en apprenant les

en triompher : lesuccès de ces expériences,

Tome 1.

80

langues Grecque & Latine; & aujourd'hui; celui qui fait parfaitement le François, l'Anglois & l'Italien, a certainement la connoissance d'une quantité d'Ouvrages supérieurs, au moins égale à celle que l'antiquité peut offrir. Milton, le Tasse & l'Arioste réunis, valent peut être Homere & Virgile; mais sûrement, Corneille, Racine, Voltaire, Crebillon, Shakespear, &c. ont produit autant de Chef d'œuvres que Sophocle & Euripide; & Moliere a furpassé Plaute & Térence. Les Fables de Phedre font-elles meilleures que celles de la Fontaine ? Les Poésies de Boileau, de Jean-Baptiste Rousseau, de Gresset, de Voltaire, de Madame Deshoulieres, de Pope, de Swit, de Prior, de Tompson, font-elles inférieures à celles d'Horace, de Tibulle, de Catulle & d'Ovide ? Les Ouvragés Philofophiques de Cicéron, de Séneque de Marc-Aurele, d'Epitecte, contiennent en général des principes d'une fublimité qu'on ne fauroit trop admirer; mais les Ecrits de Fénélon, de Montesquieu, d'Adiffon . &c. font-ils moins éloquens , ont ils moins de profondeur? A l'égard des Ouvrages de Sciences, la comparaison seroit encore plus avantageuse aux Modernes; ie pourrois parler de plusieurs Auteurs vivans, ausii illustres que ceux que j'ai cités; mais cette dissertation n'est déjà que trop

SUR L'EDUCATION.

longue, & pour en revenir à mon tils, mon intention est assurément de lui apprendre le Latin. Il est vrai que je ne commencerai à le lui enseigner que l'orsqu'il aura douze ou treize ans ; d'ici là , cette étude ne pourroit fervir qu'à l'ennuyer; & quand sa raison fera un peu développée, il faura facilement & fans chagtin, en dix-huit mois, ce qu'on n'auroit pu lui apprendre plutôt en fix ans, qu'à force de menaces & de punitions. Pour le présent, je me botne à lui enseigner, par l'usage seulement, les langues vivantes; il parle déjà parfaitement l'Auglois, & fait demander en Allemand toutes les choses nécessaires. Il a un Laquais Saxon qui ne lui parle jamais François; ainsi, il saura de l'Allemand tout ce qu'il en faut pour un Militaire. La Littérature Allemande n'est véritablement intéressante que depuis quarante ans : les Auteurs modernes, Klopftok, Haller, Gefner, Geller, &c. l'ont enrichie d'Ouvrages immortels; mais comme elle a peu d'étendue, & qu'il n'est gueres possible de savoir parfaitement plus de deux ou trois langues outre la sienne, i'ai donné la préférence à l'Anglois, & à l'Italien, que mes enfans commenceront à apprendre dans fix mois; & dans cinq ans, ils pourront lire les ouvrages de ces deux langues avec autant de facilité que le François.

que je vous rende compte de mes occupations; faites-moi part aufii de vos plaifirs & de tout ce qui vous intéresse, & mandezmoi si votre brouillerie avec Madame de Gerville est bien folide; vous savez que je n'en serois pas saché, car je ne lui pardonnerai jamais le chagrin qu'elle a causé à votre femme.

# LETTRE XVII.

Réponse du Vicomte.

E vous le répete, mon cher Baron, votre Plan d'Éducation me paroît excellent, & malgré la légéreté que vous me reprochez, je crois que je perfifterai dans cette opinion, d'après les détails que vous me faites dans vos premieres Lettres, je fuis bien persuadé que si votre fils a de l'esprit & du génie, vous en ferez un grand homme; cependant, permettez-moi de vous dire que j'ai cru remarquer quelques contrariétés dans vos principes : vous êtes convaincu que le bonheur consiste dans la paix de l'ame, & que des passions vives, même satisfaites, ne peuvent y conduire; &, malgré cette opinion; tous vos foins ne tendent qu'à élever l'ame de votre disciple, qu'à l'échaus-

SUR L'ÉDUCATION. 101 fer, à exalter sa tête & enflammer son imagination; vous voulez attifer vous même ce feu qui mene à l'héroïline, vous y parviendrez; mais ne vaut-il pas mieux faire un homme heureux, qu'un grand homme ? seroit-ce la vanité qui vous feroit préférer pour lui des qualités éclatantes & dangereuses, à des vertus obscures & douces, qui assureroient le repos & la félicité de fa vie ? Je ne le crois pas, & sans doute vous m'expliquerez ce que j'ai mal compris, ou ce que vous ne m'avez point assez détaillé. Votre premier devoir, votre seul but doit être de travailler au bonheur de votre enfant : il a déjà reçu de la nature & de la fortune tous les avantages qu'elles peuvent donner; que vos foins & vos réflexions y ajoutent encore tout ce qu'il a droit d'atten-

Vous voulez donc favoir si je suis bien folidement brouillé avec Madame de Gerville; mais... je l'espere; cependant je n'en répondrois-pas. Elle m'étoit insupportable; depuis long-temps nous ne nous aimions ni l'un ni l'autre, & nous avions même découvert que nous ne nous étions jamais aimé; mais ses talens pour l'intrigue m'étoient utiles quelquesois, & comme notre rupture a produit un mauvais ester pour elle, & lui a fait perdre l'espece de considération qu'elle avoit, j'imagine qu'elle

dre d'un pere qui s'est sacrifié pour lui.

défire déjà une réconciliation : & dans ce cas, je sens bien que je ne pourrai me défendre de lui en accorder du moins l'apparence. Je l'ai rencontrée il y a deux jours dans une maison; elle a joué l'émotion en me voyant, d'une si parfaite maniere, que tout le monde en a été la dupe, excepté . moi; mais vous conviendrez qu'il faudra bien se rendre à ces avances indirectes, si elle les réitere. Une seule chose cependant me fera balancer ; c'est la certitude de causer à Madame de Limours une peine trèsvive, si j'en juge par la joie que lui a fait éprouver la nouvelle de cette brouillerie, qu'elle n'a sue qu'avant-bier. Au reste, pourquoi s'avise-t-elle d'être jalouse ? en a-t-elle le droit, d'après la maniere dont nous avons vécu ensemble ? Je suis, ainsi que vous, convaincu de la parfaite honnêteté de Madame de Limours; mais vous favez avec quelle indifférence elle m'a toujours traité : je n'ignore pas que les femmes n'ont pas besoin d'un sentiment bien vif pour se livrer à la jalousie; mais aussi il nous est permis de ne pas leur passer ce petit caprice.

Adicu, mon cher Baron; écrivez moi le plus fouvent que vous pourrez; & foyez bien für que tous les plaisirs que vous avez facrifiés, & qui me restent, qe valent pas pour moi celui de m'entretenir, avec vous,

#### LETTRE XVIII.

Réponse du Baron.

() Ui, mon Ami, le bonheur de mon fils est mon premier devoir & mon feul but; cet intérêt cher & facré est le seul qui m'anime; je vais satisfaire votre amitié, & je me flatte d'éclaircir vos doutes. Je suis perfuadé qu'un homme froid ou borné n'est jamais parfaitement heureux; il n'est pas à plaindre, puisqu'il n'a pas d'idée d'un bonheur plus grand; mais il n'en est pas moins vrai que son état n'est qu'une végétation ennuyeuse, uniforme, & privée de ces jouissances vives & multipliées, réfer-, vées à l'homme que son ame & son esprit lui rendent supérieur. Ce sont bien moins nos fensations qui nous rendent heureux, que nos idées & nos reflexions : durant le fommeil, les songes ont le pouvoir de nous affecter phyliquement, autant & fouvent davantage que ne le pourroit faire la réalité; mais remarquez que c'est particuliérement la terreur qui, dans les rêves, produit les plus fortes impressions, parce que la stupidité rend fur-tout susceptible de ce mouvement, tandis que les choses agréables ne 104

l'affectent que médiocrement. Des fonges vous ont surement représenté mille fois des palais enchantés, des tréfors trouvés, &c. toutes ces choses vous ont-elles ravi ; ou vons ont-elles seulement causé le plaisir que vous éprouvez à la premiere représentation d'un opéra ? Non, sûrement; pourquoi? c'est que , dans votre sommeil , votre imagination étoit sans activité, & que vous n'aviez ni votre esprit ni la faculté de réfléchir. On dit tous les jours : Le bonheur est dans l'opinion; ainsi celui qui se croit heureux l'est donc en effet. Le Sauvage réduit à vivre dans un défert, sans société, fans plaisirs, sans idées, est donc aussi heureux que le Sage éclairé, dont la vie est enchantée par l'amitié, la bienfaisance & l'étude? il seroit absurde de le croire & de le foutenir. Le bonheur comme je l'ai déjà dit, est offert à toute créature honnête & raisonnable; mais il n'est réservé, aussi parfait qu'il peut l'être, qu'à une très-petite classe d'hommes; & pour cette classe même, il est encore difficile à trouver; c'est qu'un feul chemin y conduit, & que la di-versité d'opinions, les préjugés & les faux systèmes font presque toujours prendre la route opposée. Sans chaleur, sans activité, point de bonheur; le philosophe dans sa retraite, détrompé, défabulé de tout, n'est heureux que par ces deux principes, il ré-

SUR L'EDUCATION. fléchit profondément, il est occupé d'une maniere forte; la fagesse a tempéré ses pasfions, & n'a point affoibli sa sensibilité: mais s'il n'avoit point éprouvé ces passions qu'il a su vaincre, ou si son ame eût été privée de l'énergie qui peut en rendre fusceptible, il n'auroit qu'une connoissance imparfaite du cœur humain : il ne goûteroit pas la plus douce de toutes les jouisfances, celle que nous offrent la paix & le repos, après un combat glorieux & opiniâtre; enfin, il ne feroit ni philosophe, ni fage; ni parfaitement heureux. Le voilà donc, cet état de bonheur que je conçois, lorfqu'après une jeunesse impétueuse, après avoir connu tous les transports que peuvent inspirer la gloire, l'ambition & l'amour, l'âge & le temps, modérant enfin cette ivresse & cet enthousiasme d'un cœur neuf. ardent & fensible, on goûte avec délices la tranquillité qui fuccede à tant d'agitations. · C'est ainsi que le voyageur, emporté loin de sa patrie par l'intérêt & la curiosité, à travers les écueils & les dangers, se fatigue, s'amuse & s'instruit, fortifie son courage & parcourt avec plaisir tant de pays nouveaux pour lui; enfin, de retour au port, il bénit le jour qui l'y ramene; il trouve un charme inexprimable à conter ses longs voyages, il en garde un fouvenir agréable; mais il ne voudroit pas les recommencere

Il faut une ame vertucuse pour trouver; après le calme des passions, cette paix si précieuse & si chere ; celui qui s'est laissé entraîner à des véritables égaremens ne doit point l'attendre ; fon ame épuifée & flétrie ne connoîtra que le remords : inaccessible aux émotions douces, aux tendres fenti-mens de l'humanité, il gémira vainement de la perte de ses jouissances : rien ne pourra les remplacer, il deviendra misanthrope, sa haine & son fiel s'étendront sur la nature entiere, & consumé de regrets, de dégoûts & de désespoir, peut-être avancera-t-il luimême le terme de sa vie déplorable ? Mais me direz-vous, vous voulez des passions vives. & vous voulez qu'elles n'égarent jamais, cela est-il possible?.... Oui , sans doute; & voilà l'ouvrage d'une excellente éducation, ouvrage qui consiste à savoir donner à fon éleve de l'empire sur lui-même, & à lui inspirer le desir de se distinguer & l'amour de la gloire. Ces idées, fortement gravées dans une tête jeune & vive, formeront la base de toute sa conduite; l'amour, loin de l'avilir, ne pourra qu'élever encore fon ame & ajouter à sa délicatesse ; l'ambition ne lui fera jamais faire de bassesses : brûlant d'illustrer son nom , il regardera le monde entier comme son juge ; il sacrifiera facilement , s'il le faut, ses penchans, ses plaisirs, à ce desir

sur l'Éducation. dominant de mériter & d'obtenir une réputation éclatante : peut-être ne sera-t-il d'abord vertueux que par fystême & par vanité; mais il le deviendra dans la fuite par habitude & par inclination. On conford aujourd'hui toutes les idées : n'avez-vous pas vu, à la Cour, donner le nom d'ambitieux à des gens qui n'étoient sûrement conduits que par l'intérêt le plus bas & le plus vil? L'avarice & la cupidité, voilà le mobile secret & honteux d'une partie des Courtifans de notre fiecle. La véritable ambition fait les héros & les grands hommes; elle méprise l'argent, & dédaigne même les honneurs s'ils ne sont pas la récompense des actions & du mérite; elle travaille pour la gloire, pour la postérité; & dans l'âge où l'on n'aime pas encore la vertu pour ellemême, elle conduit à ces facrifices étonnans, à ces actions inouies, dont l'histoire confacre à jamais la mémoire. Ainsi donc. si vous voulez faire de votre éleve un homme diftingué, exaltez sa tête, échauffez son imagination; mais s'il est absolument borné, ou s'il est né sombre, sarouche, s'il annonce de la bifarrerie, de la férocité, gardez vous bien de suivre cette méthode; vous ne feriez qu'un extravagant ou qu'un monstre. Par exemple, l'éducation du dernier Czar, qui ne tendoit qu'à lui inspirer

des idées militaires, eût pu faire un con-

quérant d'un fouverain né avec du courage & de l'esprit, & ne servir qu'à rendre ce Prince plus ridicule & plus infensé. Il falloit à ce fameux Roi de Suede, Charles XII, dont la valeur a rendu les folies si brillantes, une tête moins ardente, ou plus de génie : s'il eut eu moins d'enthousiasme, son nom ne feroit pas aussi célebre, mais seroit beaucoup plus folidement grand. Il faut donc, (fi l'on peut parler ainfi ) affortir l'éducation au caractere & à l'esprit de son éleve; ne fonger qu'à adoucir fes mœurs & à refroidir sa tête, s'il est absolument borné . & n'enflammer fon imagination qu'en proportion du mérite & des talens qu'on peut lui prévoir; voilà le point délicat & difficile, & qui demande véritablement du discernement & une observation continuelle. Au reste, on peut devenir un grand homme fans être doué d'un esprit & d'un génie supérieur, pourvu qu'on ait du courage, de l'élévation, un jugement fain & une tête bien organisée, Comme cette Lettre n'est déjà que trop longue, je vous expliquerai dans une autre la maniere dont je crois qu'on doit étudier un enfant, & à quel âge on peut commencer à juger de ce qu'il sera par la suite. Je vois avec peine, mon cher Vicomte, que vous allez renouer avec Madame de Gerville ; vous favez que votre femme sera véritablement affligée de s u r. L'É D u c A T I O N. 109 ce racommodement; & vous ne pouvez lui facrifier une liaifon déjà rompue & qui eft fi peu nécessaire au bonheur de votre vie !... Ainsi, l'habitude a sur vous autant d'empire qu'en pourroit avoir la passion la plus violente! Combien il est donc important de n'en prendre que de bonnes! Adieu, mon cher Vicomte, je ne veux pas là-dessus mermettre plus de réslexions, car je sens qu'elles seroient toutes à vos dépens.

## LETTRE XIX.

Du même au même.

VOTRE derniere Lettre détruit si bien les craintes que je pouvois avoir de vous ennuyer quelquesois par des détails toujours relatifs à l'Education, que je ne vous serai plus d'apologie à cet égard. Je vous ai déjà montré de quelle importance il étoit d'avoir une parfaite connoissance du caractere, des inclinations, & de l'étendue de l'esprit de son éleve, afin de corriger les désauts qu'il a reçus de la nature, & afin d'être en état de prévoir, au moins à peu-près, jusqu'à quel point de mérite il peut parvenir. A préfent je vais vous détailler les moyens par lesquels on peut acquérir cette connoissan-

ce : il est nécessaire d'abord d'étudier l'enfant aussi-tôt qu'il commence à parler; s'il ne témoignoit aucun attachement aux gens qui le foignent, s'il étoit taciturne, indolent ; il offriroit bien peu de motifs d'espérance; mais on doit beaucoup attendre d'un enfant qui montre de la sensibilité, & un goût vif pour les amusemens qu'on lui procure : fuivez le dans ses jeux ; s'il jy porte de l'ardeur, de la constance, s'il ne s'en dégoûte pas facilement, foyez fûr, fi vous vous y prenez bien , que vous lui trouverez un jour de l'application, & que vous lui inspirerez aiscment le goût de l'étude : quand il aura cing ans , faites-le caufer fouvent , non pour l'inftruire, mais pour le connoître : faites-lui des questions , gardez-vous bien qu'il puisse soupçonner votre intention, car il ne vous répondroit pas naïvement ; ayez l'air de ne songer qu'à faire la converfation, écoutez négligemment en apparence ce qu'il vous dira, & à travers de tout fon enfantillage vous découvrirez sans peine s'il a quelque suite dans less idées , & s'il doit avoir de la justesse dans l'esprit ; enfin . comme dit Montaigne, en parlant d'un inf. tituteur :

« Je 'ne veux pas qu'il invente & parle » feul, je veux qu'il écoute fon disciple » parler à son tour.... Il est bon qu'il le fasse » troter devant lui, pour juger de son train.»

L'ÉDUCATION. Je n'ai gueres vu d'enfant né avec de l'esprit, qui ne se plût à comparer les chofes nouvelles qui le frappent à celles qu'il connoissoit déjà ; quelques minutieuses que puissent être ces comparaisons, si elles sont justes, elles annoncent infailliblement de l'imagination & de l'esprit. Presque tous les enfans font naturellement bavards; ce defaut, fuivant la maniere dont il se manifeste, prouve également ou qu'ils auront de l'esprit ou qu'ils en manqueront ; un enfant que la timidité même ne peut empêcher de parler, qui s'entretient fans choix avec tout le monde, & qui n'écoute jamais, sera vraisemblablement un jour austi médiocre qu'il est importun ; mais celui qui n'aime à parler qu'avec les personnes qui ont sa confiance, celui qui se tait devant les étrangers, qui ne bavarde qu'avec ses parens & les compagnons, & qui trouve en mêmetems un grand plaisir à écouter les autres, cet enfant aura certainement beaucoup d'efprit; & enfin ; je crois qu'après avoir fait toutes ces différentes observations, si l'on n'a jamais quitté fon éleve . & si le développement de la raison de l'enfant n'a pas été retardé par des maladies, ou par la foiblesse de sa constitution, on peut, lorsqu'il a six ou sept ans, commencer à porter un jugement presque certain sur l'esprit & le caractere qu'il aura. Rousseau a dit

LETTRES

fort éloquemment que l'homme naît essentiellement bon, & qu'entierement livré à lui-même, il le seroit toujours, &c. Je crois cette idée fausse ; l'homme , livré à lui-même. . feroit nécessairement vindicatif, & par conféquent il n'auroit ni grandeur d'ame, ni générolité; Montaigne est d'un sentiment bien opposé à celui de Rousfeau, lorsqu'il dit : » Nature a, ce crains-» je, elle même attaché à l'homme quel-» que instinct à l'inhumanité; nul ne prend » fon ébat à voir des bêtes s'entre jouer & » caresser. & nul ne faut de le prendre à » les voir s'entre-déchirer & démembrer. » Ce n'est point, parce que l'homme est cruel, c'est au contraire parce qu'il est pitoyable; il veut être ému, & pour échapper à l'ennui, il recherche des agitations violentes. Voilà ce qui conduit le peuple aux exécutions publiques, & ce qui nous guide à la tragédie ; si nous étions insensibles, nous n'irions pas. L'homme naît avec des défauts & des vices, mais il naît sensible; si la nature forme rarement un cœur tendre & passionné, du moins jamais elle n'en produit d'absolument impitoyable; il n'y a point d'exemple qu'un enfant, auquel on a donné une nouvelle nourrice, n'ait pas vivement regretté & pleuré la premiere; ainsi, dès que ce germe de sensibilité se trouve dans tous les hommes, celui qui, fans SUR L'ÉDUCATION. 113
fans avoir un vice particulier d'organifation
ou la tête dérangée, devient dur & cruel,
cet infortuné eft évidemment corrompu par
l'éducation. Enfin une réflexion bien confolante pour les inflituteurs, c'eft que tout
ce que les enfans annoncent de mauvaifes
qualités peut n'être d'aucune conféquence
pour l'avenir, parce qu'une bonne éducation peut les rectifier, tandis qu'au contraire, par la même raifon, on doit entierement compter fur toutes les vertus
qu'ils promettent.

## LETTRE XX.

Du même au même.

Vous me demandez, mon cher Vicomte, comment je m'y prendrai pour donner à mon fils un vrai courage, qualité si nécessaire à tous les hommes, & sur-tout à un Militaire! L'habitude familiarise avec les choses les plus effrayantes & les plus dangereuses; si l'usage du seu nous étoit inconnu, si nous en voyions pour la premiere fois, à quel point ne serions nous pas éprouvantés de ses qualités destructives, en apprenant qu'une seule étincelle sussi pour embraser & détruire une ville entire; que l'amb l'

les précautions nous prendrions pour en conserver dans nos maisons! & quelle terreur nous cauferoit un tifon enflammé roulant fur un plancher, ou une bougie allumée sur un table de bois couverte de papiers I tout cela cependant n'inspire de frayeur à personne, parce que l'usage en est trop habituel, tandis que nous en éprouvons de très vives pour mille autres choses infiniment moins dangereuses. Par exemple. presque toutes les semmes ont une horreur invincible pour les araignées, les crapauds. les couleuvres, &c. & la vue de ces insectes ne fait nulle impression sur la paysanne la plus timide, parce qu'elle est accoutumée à les rencontrer souvent. Les pays où l'on a le moins de peur du tonnerre, font précifément ceux où il cause le plus d'accidens. Je me souviens qu'en allant de Rome à Naples, je couchai dans un Couvent où le tonnerre tombe presque régulierement deux ou ttois fois par an ; ce soir même il y eut un orage affreux, & je remarquai que tous ces Moines ne paroissoient pas y faire plus d'attention que s'ils euffent été totalement fourds. J'ai vu tous les environs du Vésuve dépouillés de verdure & couverts de lave, traces effrayantes & memorables du plus terrible des fréaux ; eh bien . fur cette même lave , j'ai vu une infinité de maisons exactement au pied du Vésuve. &

### SUR L'ÉDUCATION. touchant cette montagne formidable qui porte la mort dans son sein! Les propriétaires de ces terres foulent aux pieds les cendres des malheureux habitans de Pompeya, ils ont sous les yeux les tristes débris de leur ville détruite & ensevelie, & cependant ils font encore eux mêmes plus près du Vésuve!.... D'après toutes ces réflexions j'ai donc táché, autant qu'il est possible, de familiarifer mes enfans avec toutes les chofes qui peuvent naturellement inspirer du dégoût & de la frayeur. Dans leur premiere enfance, on les accoutumoit à voir & même à toucher des grenouilles, des araignées & des fooris; il ne falloit pour cela que leur en donner l'exemple ; auffi-tôt ils vouloient en avoir, en élever, & j'ai vu Adele pleurer la mort de fa grenouille favorite avec autant d'amertume que si elle eût perdu le plus charmant serin du monde. Lorfqu'il tonnoit, tout le monde, autour d'eux, s'écrioit en regardant les nuages & les éclairs : ah! le beau spettacle ! & les enfans alloient s'affeoir devant les fenêtres pour contempler le beau spectacle, & s'en amusoient véritablement. Depuis que je suis ici, j'ai fait placer dans un corridor qu'Adele & Théodore traversent sans cesse, une grande armoire vitrée, à travers laquelle on voit un squelette & quelques pieces d'a. natomie; mais je n'ai pas voulu que mes

Ka

enfans vissent cer objet sans quelques préparations que j'ai jugées nécessaires pour empêcher qu'ils n'en fussent frappés , car une premiere impression fâcheuse est toujours difficile à détruire ; voici donc comment je m'y suis pris : un jour à dîner j'ai dit tout haut que j'avois mis en ordre les différentes pieces d'anatomie qu'on m'avoit envoyées de Paris ; là-dessus M. d'Aimeri, auquel nous avions fait sa leçon, prit la parole pour dire que l'étude de l'anatomie étoit bien interessante & bien curieuse ; il ajouta qu'il avoit eu pour cette science une telle passion, que pendant deux ans, fa chambre à coucher avoit été entiérement remplie de squelettes; alors les enfans demanderent ce que c'étoit que l'anatomie & des squelettes; après une courte explication, Adele dit qu'un squelette devoit être une bien vilaine chose : « Pas plus laide, » réprit Madame d'Almane, que mille au-» tres; par exemple que le magot de la Chi-» ne que vous avez dans votre cabinet. » Alors s'appesantir davantage là dessus, on changea de conversation. Après le dîner on me demanda à voir mon armoire; nous fûmes dans le corridor ; mes enfans y vinrent aussi d'eux-mêmes, & ne témoignezent, en voyant le squelette, ni surprise, ni dégoût. Depuis ce moment, ils passent continuellement dans ce corridor fans ima-

SUR L'ÉDUCATION. giner feulement qu'on puisse avoir la moindre frayeur d'un squelette. Très souvent, devant eux, je conte des histoires de voyageurs, pour lesquelles les enfans ont un goût particulier ; je fais de superbes descriptions des tempêtes, de maniere à exciter beaucoup plus la curiofité que la crainte, j'ajoute que les naufrages inêmes ne font jamais véritablement dangereux pour ceux qui favent nager , & Théodore dit qu'il veut apprendre à nager, qu'il feroit bien fâché, quand il fera un voyage sur mer, s'il ne voyoit une tempête. Il n'est pas possible de cacher aux enfans les dangers qui environnent l'homme presque à chaque pas de sa carriere ; le mensonge ne peut jamais être utile, & si votre éleve découvre que vous lui avez déguifé la vérité dans une feule occasion, vous perdrez sa confiance) fans retour. Je veux donc que mon fils fache qu'on peut se noyer sur mer, qu'on est tué à la guerre, &c. Mais je desire du moins qu'il n'envisage aucune sorte de danger avec l'exagération que donne la crainte & une imagination frappée; quand on ne voit jamais le péril plus grand qu'il ne l'est en effet, on trouve en soi toutes les ressources qui peuvent en tirer. Tout homme, que l'éducation n'aura pas gâté, aura cette ef-pece de courage qu'il reçut avec la vie, comme un instinct nécessaire à sa confer-

vation; le lâche qui perd la tête & la raffon dans le danger, n'est qu'un être dégradé & corrompu ; la nature donne donc à votre éleve tout le courage & toute la présence d'esprit dont il aura besoin pour se désendre fi on l'attaque; eh bien, vous, donnez-lui de la générosité & il défendra son semblable; donnez-lui de l'honneur & il défendra fa patrie. Locke a dit , & Rousseau après lui, qu'il ne faut en aucune maniere plaindre les enfans quand ils tombent ou se bleffent : cette méthode , suivant moi , n'est bonne que jusqu'à trois ou quatre ans ; à cette époque elle demande des adoucissemens, fans quoi l'on risqueroit d'endurcir le cœur des enfans & de le fermer pour jamais à la pitié. Ainsi je pense que lorsqu'ils fouffrent on doit les plaindre, s'ils ne fe plaignent pas en louant le courage qu'ils témoignent; mais s'ils crient ou s'ils pleurent, paroissez sans pitie & perfuadez leur que le mépris étouffe en vous la compaffion. Comme dans tout le reste, il faut à cet égard que la leçon foit appuyée par votre exemple; si vous ne pouvez supporter une migraine ou un accès de fiévre fans parler de votre souffrance vingt fois par jour, tout ce que vous direz sur le courage fera peu d'impression sur votre éleve. Madame d'Almane a donné à ses enfans, il y a quatre jours, une leçon sur ce sujet, qui vaut mieux

SUR L'ÉDUCATION. mille fois que tous les fermons du monde. Vous aimez Madame d'Almane & tous les détails qui peignent sa tendresse passionnée pour ses enfans; ainsi dans mon récit, ie n'omettrai aucune des circonstances de cette scene qui fut véritablement aussi essrayante que touchante. M. d'Aimeri, Madanie de Valmont & son fils étoient chez moi depuis quelques jours; après le dîner nous étions tous dans le falon; Madame d'Almane affife à côté de Madame de Valmont fur un canapé, tenoit Adele fur ses genoux, lorsque Théodore voulant avoir sa part des caresses de sa mere, se glisse doucement derriere elle, & lui faisit brusquement un bras qu'il tire à lui ; au même moment un jet de fang élancé du bras de Madame d'Almane . couvre le visage & la robe d'Adele, qui, à cette vue, poulle un cri affreux & tombe évanouie sur le sein de sa mere. Le pauvre Théodore, baigné de larmes; se précipite à genoux; nous courons tous à Madame d'Almane, qui s'écrioit : Adele, Adele, c'est Adele qu'il faut secourir , & elle refusoit de me donner son bras, en répétant toujours , d'un air égaré , Adele , Adele ! Le fait est, que sans rien dire à personne, elle s'étoit fait saigner le matin , & que Théodore en lui saississant & lui étendant le bras, avoit dénoué la ligature & causé cet accident ; cependant Madame de Val-

mont s'empara d'Adele & M. d'Aimeri & moi nous rattachâmes la bande du bras de Madame d'Almane, non fans peine, car elle avoit perdu la tête ; pâle & tremblante, agitée des mouvemens convulsifs les pluseffrayans, les yeux fixement attachés fur fa fille, elle ne remarquoit ni les foins que nous lui rendions, ni même Théodore toujours fanglottant à ses pieds & serrant étroitement ses genoux ; enfin Adele recouvre l'usage de ses sens, ouvre les yeux & appelle sa mere, qui aussi-tôt vole vers elle la reprend dans fes bras & l'embrasse mille fois en versant un déluge de pleurs ; nous entourons tous la mere & l'enfant & nous écoutions leur entretien avec autant d'attendrissement que de plaisir, lorsque tout-àcoup remarquant que Théodore n'étoit point dans notre grouppe, je tourne la tête & je le vois feul à la place que sa mere venoit de quitter, non plus à genoux & en pleurs, mais debout, immobile, les yeux fecs, & avec un visage sur lequel l'embarras, la triftesse & le dépit se peignoient également ; fon cœur, jusqu'alors si pur & si paisible, recevoit dans cet instant les premieres & funestes impressions de la jalousie & de l'envie ! Ce n'est déjà plus cet enfant plein d'innocence & de candeur, fi doux, fi ouvert, si fensible; l'injustice, la dissimulation, (la haine peut-être!) viennent d'entrer.

SUR L'ÉDUCATION. 121 d'entrer à la fois dans fon ame, & si elles n'en font promptement bannies, elles y prendront de profondes racines ?.... Sans perdre un moment, je me penchai vers l'oreille de Madame d'Almane, & je lui fis comprendre aisément, en deux mots, le fuiet de mes craintes : auffi-tôt elle pria toute la compagnie de la laisser seule, & lorsque tout le monde fut retiré, elle s'approcha de Théodore, & sans paroître remarquer fon trouble & fa confusion, elle l'embrassa tendrement & le fit asseoir à côté d'elle ; alors mettant les mains de ses deux enfans dans les siennes & s'adressant à moi : n'est-il pas vrai , mon ami , dit elle , que je suis une heureuse mere , & bien véritablement aimée!.... Mon pauvre Théodore, tout ce qu'il a souffert ! .... mais reprends ta gaieté, cher enfant, ajouta telle en le baifant, ta mere & ta fœur fe portent bien maintenant! A ces mots Théodore, triste encore, mais attendri, se penche fur l'épaule de sa mere, & regarde sa fœur avec des yeux remplis de larmes, qu'il baisse aussi-tôt en soupirant .... Et toi, ma fille . continue Madame d'Almane, j'espere que lorsque tu seras moins enfant, dans un an par exemple; tu fauras, comme ton frere, réunir le courage à la fensibilité... Ici Théodore leve la tête, & d'un air furpris regarde sa mere, comme cherchant à pé-Tome 1.

LETTRES nétrer si elle parle sérieusement; ensuite il l'embrasse avec transport, & ses pleurs redoublent..... Il est vrai, ajoutai-je en riant, qu'on reproche depuis long - temps aux femmes cette facilité qu'elles ont de s'évanouir, & non fans raifon, car c'est une preuve de foiblesse.... Mais, Papa, réprit Adele d'un ton chagrin, c'est parce que j'aime Maman ... Et moi, interrompis-je, l'aime votre Maman tout autant que vous pouvez l'aimer, Théodore la chérit ainsi que vous, & cependant nous ne nous fommes évanouis ni l'un ni l'autre. Comme j'achevois ces paroles, Théodore se jetta au col de sa sœur, en s'écriant : O Papa, vous la chagrinez! Dans cet instant, Madamed'Almane me regarda en me tendant une main que je baignai des plus douces larmes que l'aie jamais répandues de ma vie.... Après que nous eûmes confolé Adele que j'avois véritablement assligée, les enfans demanderent à Madame d'Almane pourquoi elle s'étoit fait faigner; parce que , répondit-elle, j'avois depuis quinze jours, des maux de tête insupportables. - Depuis quinze jours , Maman ! & vous n'en parliez pas!.... A quoi m'eût fervi de répéter sans cesse j'ai bien mal à la tête ? J'aurois montré une foiblesse inexcusable, ennuyé

tout le monde, & cette plainte ne m'eût pas guérie. - Mais, Maman, vous n'aviez

SUR L'ÉDUCATION. feulement pas l'air de foussir ; vous mavez donné mes leçons tout comme à l'ordinaire. - Jamais, mon enfant, vous ne me verrez quitter, pour si peu de chose. des occupations aufli cheres. Vous voyez. mon ami, quelle excellente leçon de courage étoit renfermée dans ce peu de mots ! & celles de ce genre sont seules véritable. ment profitables. Après cette conversation; Madame d Almane en eut une avec Madame de Valmont & M. d'Aimeri, pour les prier de ne point louer Adele sur son évanouissement, car en effet ces fortes de louanges peuvent, par le desir d'en obtenir encore, donner dans d'autres occasions de l'affectation & de l'hypocrisse : il faut louer les enfans, non fur des démonstrations vives & passageres de sensibilité , mais sur des témoignages habituels & constans, comme La dougeur & l'obéiffance fourenues, Adieu . mon cher Vicomte, il est minuit, c'est une heure indue dans le château de B.... Je yous quitte pour me coucher, car il faut que je fois levé demain avec le jour.

#### LETTRE XXI.

# La Baronne à Madame d'Ostalis.

 ${
m V}$ Ous me faites grand plaifir , mon enfant en me détaillant tous les soins que vous prenez de votre fanté; dans l'état où vous êtes c'est un devoir bien indispensable & qui malheureusement n'est plus regardé comme tel aujourd'hui ; n'oubliez jamais ce que vous avez penfé d'une femme qui, condamnée par son Médecin, à garder la chambre quatre mois, ou à faire une fausse couche, déclara que de tels ménagemens ne pouvoient s'accorder avec la vivacité, & tua son enfant par cette aimable vivacité. Vous trouvates alors qu'il falloit avoir un bien mauvais cœur pour être capable d'une semblable légérété, & bien peu d'esprit pour l'afficher; je suis charmée que vous ayez conservé cette opinion, & que malgré la mode & l'exemple, vous ne vouliez ni veiller, ni vous fatiguer par des visites continuelles, ni faire de longues courses en voiture. A l'égard du desir que vous témoignez de nourrir votre enfant, j'ai quelques observations à vous soumettre qui demandent un peu de détail. Vous me pa-

# SUR L'ÉDUCATION. 125

roissez très-frappée de toutes les déclamations de Rousseau sur ce sujet ; il dit entr'autres choses: « Celle qui nourrit l'enfant » d'une autre au lieu du sien, est une mau-» vaife mere ; comment fera-t-elle une » bonne nourrice? » Cette phrase vous inspire la plus grande répugnance à confier votre enfant aux soins intéressés d'une sem. me mercénaire, &cc. mais cette femme ne prive son enfant de son lait que pour lui asfurer du pain, ou du moins l'aisance dont il manqueroit un jour sans ce sacrifice; ainsi loin d'être une mauvaise mere, elle a au contraire une tendresse très bien entendue pour ses enfans. La nature nous imposa sans doute la douce obligation d'allaiter nos enfans, & nous ne pouvons nous en dispenser que lorsque nous y fommes forcées par d'autres devoirs plus essentiels encore. Si votre mari ne s'y oppose pas ouvertement; si vous pouvez, sans nuite à ses intérêts, à fa fortune, vous renfermer dans l'intérieur de votre famille pendant un an, dix huit mois, & peut être deux ans, vous ne devez pas balancer; vous feriez très coupable alors de ne pas nourrir votte enfant. Mais, me direz-vous, je vois toutes les femmes qui nourrissent, aller dans le monde, à Versailles, & sevrer leur enfant au bout de huit ou neuf mois. J'en conviens & i'en connois même plufieurs qui alloient aux

bals d'après dîner, & qui y dansoient ; je les rencontrois fans cesse aux spectacles ou faifair des visites, bien parées, avec des paniers: des corps, &c. Croyez-vous que les enfans de ces élégantes nourrices, n'euffent pas été plus heureux dans le fonds d'une chaumiere avec une bonne payfanne affidue à son ménage ? Vous connoissez une de mes parentes, Madame d'Ar.... fi vous voulez nourrir, voilà le modele que vous devez fuivre ; foyez comme elle retirée, occupée de votre fanté, ne fortant que pour vous promener, ne recevant que vos parens ou vos amis intimes, & décidée à ne sevrer votre enfant que l'orsque l'état de sa santé, l'avancement de ses dents & sa force pourront vous le permettre ; je me fouviens que pendant un hiver je dinois fouvent dans une maison où je rencontrois toujours une jeune femme qui nourrissoit son enfant ; elle arrivoit coëffée en cheveux, mise à peindre, & à peine étoit-elle affise, qu'elle avoit déjà trouvé le fecret de parler deux ou trois fois de son enfant ; nous entendions les cris aigus d'un petit maillot qu'on apportoit dans une barcelonnette bien ornée, & fa mere, devant sept ou huit hommes, lui donnoit à teter; je voyois ces hommes rire entr'eux & parler bas, & tout cela ne me paroissoit qu'indécent & importun. En fortant de-là, j'allois quelquefois chez Madame d'Ar ....

SUR L'ÉDUCATION qui rempliffoit alors le même devoir, mais avec cette simplicité que la vraie vertu porte toujours dans ses actions les plus sublimes, car on n'est orgueilleux de faire le bien qu'à proportion des efforts qu'il en coûte & du peu de plaisir qu'on y trouve. Je voyois Madame d'Ar.... au milieu de sa famille & de fes amis, & j'éprouvois l'émotion la plus douce en la contemplant, tenant son enfant dans fes bras, cet enfant auquel elle facrifioit sans effort, comme sans vanité. & le monde & tous les plaisirs qu'il peut offrir ! Il est certain qu'il n'y a rien de plus respectable & de plus touchant qu'une jeune & jolie personne qui remplit ainsi le premier devoir que la nature lui impose ; par ce qu'elle fait déjà pour un enfant qui ne peut même la connoître, elle prouve tout ce qu'elle fera capable de faire un jour pour lui, lorsqu'elle jouira du bonheur d'en être aimée. & elle s'affure un droit de plus à fa tendresse. Mais, ma chere fille, résléchisfez bien à l'étendue des obligations que vous contracterez en vous décidant à nourrir votre enfant, & fongez qu'il vaut infiniment mieux ne pas vous impofer un tel devoir que de le remplir imparfaitement.

#### LETTRE XXII.

La Baronne à la Vicomtesse.

NON, ma chere amie, je ne vois point approcher l'hiver avec tristesse, avec effroi, tout au contraire, je me dis : grace au Ciel, je ne ferai point obligée d'aller me morfondre sur le chemin de Versailles ou dans les rues de Paris; je ne recevrai point une foule de gens aussi ennuyeux que désœuvrés ; je n'entendrai point déchirer alternativement Gluk & Piccini, que j'aime tant l'un & l'autre , &c. &c. Au lieu de cela , je ne fortirai que pour mon plaisir & ma santé, je ne porterai qu'un habit commode, & je ne vivrai qu'avec des personnes que j'aime..... Ah, si vous étiez ici, qu'y pourrois-je defirer encore, & que manqueroit il à mon bonheur! Je vous affure que depuis huit mois que j'ai quitté Paris, je n'ai point passé de jour sans me féliciter du parti que j'ai pris, & fans penfer avec peine, que je ferai forcée, par le même devoir qui m'a conduite ici, à retourner dans trois ans dans le monde.

J'ai un service à vous demander, ma chere amie, je crois vous avoir dit que Ma-

SUR L'ÉDUCATION. dame de Valmont avoit une sœur Religieufe . mais avant de vous expliquer ce que je desire de vous, je veux vous conter l'histoire de cette malheureuse Religiouse; Madame de Valmont me la confia hier au foir, & je suis sûre que vous partagerez le vif intérêt qu'elle a su m'inspirer. M. d'Aimeri a eu quatre enfans , Cécile , la plus jeune, n'avoit que trois ans lorsqu'elle perdit sa mere, elle fut élevée dans un Couvent de province & n'en fortit qu'à treize ans pour se trouver au mariage de sa sœur aînée. Madame d'Olcy, qui partit aussi-tôt pour Paris; Cécile resta dans la terre qu'habitoit son Pere, avec sa seconde sœur plus âgée qu'elle de trois ans, & qui peu de temps après, épousa M. de Valmont. Au bout de deux ans elle fut obligée de se fixer en Languedoc ; elle s'étoit vivement attachée à Cécile, également intéressante par son caractere, sa figure, son esprit, & le malheur de n'être point aimée de son Pere. La veille du départ de Madame de Valmont, les deux sœurs passerent la nuit ensemble à s'affliger; quand le jour parut, Cécile, baignée de pleurs, se jetta dans les bras de sa sœur, & la pressant contre son sein. « O » mon unique foutien, s'écria-t-elle, ma » feule amie, dans une heure je vais donc » vous perdre! Que deviendrai-je f ans vous? » qui m'excufera auprès de mon Pere ? qui 130

» tâchera de vaincre son aversion pour moi ? » vous seule au monde aimiez la pauvre Cé-» cile; ô ma fœur, ma fœur, vous m'aban-» donnez : quelle fera ma destinée!... » La malheureuse Cécile n'avoit, en effet, que trop de raison de redouter le sort qu'on lui préparoit! A peine sa sœur étoit elle partie, que son pere la renvoya dans le Couvent où elle avoit été élevée ; elle n'avoit que seize ans lorsqu'elle y rentra, & pour n'en fortir jamais! .... M. d'Aimeri , uniquement occupé de l'établissement de son fils unique, partit pour Paris, & quelques mois après, on déclara à Cécile qu'elle n'a d'autre parti à prendre que celui de se faire Religieuse; trop douce & trop timide pour s'opposer aux volontés d'un pere absolu, elle obéit sans résistance & sans murmures. Cependant, déjà son cœur n'étoit plus libre, elle aimoit ; elle étoit aimée ! .... Elle s'aveugloit encore sur l'espèce de sentiment qu'elle éprouvoit ; en renonçant au monde, elle croyoit ne regretter véritablement que fa fœur; elle - pensoit n'accorder despleurs qu'à la seule amitié, & l'amour sur-tout les faisoit répandre ; un jeune homme nommé le Chevalier de Murville, proche parent de M. d'Aimeri, étoit l'objet d'un sentiment fi malheureux, & il possedoit toutes les vertus, & tous les agrémens qui pouvoient le justifier. Sa mere, retirée du monde depuis plusieurs années, vivoit dans une petite terre qui n'étoit qu'à dix lieues du Couvent de Cécile. Cependant l'année du noviciat de Cécile est presque écoulée, & bientôt le jour arrive où Cécile va prononcer le vœu terrible qui doit l'engager à jamais! Ce jour même son Pere inhumain célébroit à Paris les nôces de son fils, & se livroit aux transports de la joie, tandis que sa fille infortunée consommoit, à dix-sept-ans, son affreux sacrifice.... Ensin, c'en est fait, Cécile n'existe plus pour le monde, & les tristes murs qui la renferment, sont désormais pour elle les limites de l'Univers!...

Le soir même de sa profession, un homme à cheval fit demander à lui parler, de la part de Madame de Murville, pour affaire de la plus grande importance ; elle fut au parloir, & cer homme lui présenta une lettre, en lui difant qu'un laquais de Madame de Murville étoit parti la veille, avec ordre exprès de remettre cette lettre le jour même, mais qu'à deux lieues du Couvent, ce domestique avoit eu le malheur de se casser la jambe en tombant de cheval, qu'un long évanouissement suivit cet accident ; qu'enfin des paysans l'avoient porté chez le fermier qui faisoit ce récit, que le domestique n'avoit recouvré fa tête que le lendémain dans l'après midi, & qu'alors il avoit remis la lettre au fermier qui s'étoit charge LETTRES

132

de l'apporter. En achevant ces mots, le fermier donna la lettre à Cécile, qui, au même moment, fut s'enfermer dans fa chambre pour la lire: elle l'ouvrit avec une extrême émotion, mais qui devint bien plus vive encore, lorsqu'elle apperçut la fignature du Chevalier de Murville. Cette lettre que Cécile crut devoir donner à sa sœur, & que Madame de Valmont m'a permis de copier, étoit conçue en ces termes:

## Du Château de S .... ce 15 Mai.

« Quoi demain!..... c'est demain.... Je » ne puis achever.... ma bouche ne peut » prononcer ces mots affreux . . . . Céci-» le, il n'est plus temps de dissimuler; eh » quoi, n'auriez-vous jamais lu dans mon » cœur?.... Hélas, dans des temps plus » heureux , j'ofai me flatter quelquefois que » le vôtre n'étoit point insensible : j'ouvris » mon ame au barbare qui vous facrifie, il » m'ôta tout espoir, & je me condamnai » moi-même au silence. Ah! si j'avois pu » prévoir l'horrible tyrannie qu'on devoit » exercer contre vous, non Cécile, non, » vous n'en auriez point été la victime; mal-» gré le Pere cruel qui vous proscrit, mal-» gré la famille qui vous abandonne, mal-» gré vous-même enfin, j'aurois fû vous ar-» racher au destin qu'on vous préparoit.... » Mais loin de vous, dans un pays étran-

SUR L'ÉDUCATION. 133 » ger, j'ignorois ce comble d'horreur, & » ne pouvois le foupçonner..... Enfin, une » lettre m'annonce que ma mere est dange-» reusement malade; je quitte aussi-tôt » l'Espagne, j'arrive; quels malheurs ac-» cablans m'attendoient à mon retour, je » trouve ma mere à l'extrêmité, & j'ap-» prends que Cécile est à la veille de pro-» noncer ses vœux.... Cet instant seul m'a » fait connoître à quel excès je vous aime.... » O victime intéressante autant que chere, » la nature & l'amitié vous trahissent, mais » l'amour vous reste ; seul je vous tiendrai » lieu de pere, d'ami, de frere, je ferai vo-» tre défenseur, votre libérateur, ô ma Cé-» cile, votre époux..... Puisque vous êtes » libre encore, vous êtes à moi; vos parens » ont brisé tous les liens qui vous unissoient, » vous n'êtes plus qu'à moi..... Oui, je fais » ferment de vous confacrer ma vie..... fer-» ment, n'en doutez pas, aussi facré & » plus agréable à l'Etre Suprême que le » vœu inhumain que vous prétendiez faire..... » Ah! plaignez-moi de ne pouvoir voler au-» près de vous..... Si vous faviez ce qu'il » en coûte à mon cœur ! ... Mais ma mere » est expirante ; si j'étois capable de l'aban-» donner, serois-je encore digne de vous? » Cependant..... si cette lettre ne pouvoit » vous persuader, si vous persistiez dans » votre affreux dessein !.... je frémis ,

13

» cette seule idée déchire mon ame & trou-» ble ma raison. Eccutez - moi . Cécile..... » Je respecte encore le cruel auteur de vos » jours, vous êtes libre.... mais fi-vous » aviez la foiblesse de lui obéir, de cet inf-» tant je ne le reconnois plus pour votre » pere, je ne vois plus en lui qu'un tyran » détestable..... & du moins je ne mour-» rai pas fans vengeance. Pour son intérêt » même, osez donc lui rélister, ou cette » main tremblante qui vous écrit, cette » main guidée par la haine & par le déses-» poir, ira percer le cœur du monstre qui » veut vous immoler. Qu'il réserve pour son » fils & fa fortune & fa tendreile; qu'il » vous déshérite, que m'importe, je ne veux » que Cécile, & je ferzi le plus foumis, le » plus reconnoissant & le plus heureux de » rous ses enfans. Hélas, Cécile, je vous ai » fui, j'ai tenté de vous oublier, & ces vains » efforts n'ont fervi qu'à me faire mieux con-» noître que je ne puis vivre sans vous. J'ose » croire que vous m'estimez assez pour re-» mettre avec confiance entre mes mains le » foia de votre bonheur & de votre réputa-» tion; je ne vous demande que le courage » de déclarer que vous ne pouvez vous ré-» foudre à prononcer vos vœux; je me char-» ge du reste, & je ne vous verrai que pour » vous conduire à l'Autel, où le nœud le plus faint & le plus doux nous unira pour

SUR L'ÉDUCATION. » jamais !.... Je fuis fûr de l'homme que ν je charge de cette lettre, je fuis bien cer-» tain que vous la recevrez ce foir ; je ne » puis croire que vous foyez infensible à ce » qu'elle contient; cependant un poids af-» freux oppresse mon cœur, des larmes » ameres inondent mon vifage..... O Cé-» cile, ma chere Cécile! prenez pitié de » l'état où je suis, ne vous préparez point » des regrets éternels; fongez, hélas! que » your n'avez que dix-fept ans. Ah! confer-» vez votre liberté, duffiez-vous ne jamais » vivre pour moi !.... J'attends votre ré-- » ponse comme l'arrêt qui doit fixer ma n deffinée n.

## Le Chevalier DE MURVILLE.

Imaginez, s'il est possible, l'état où dut être la malheureuse Cécile, après la lecture de cette lettre. Elle n'apprend qu'elle est aimée, & d'une manière si touchante & si passionnée, elle ne découvre ses propres sentimens que lorsqu'elle est irrévocablement engagée; quelques heures plutôt cette lettre eût pu changer son fort, & asfurer la félicité de sa vie; & maintenant elle met le comble à ses maux !.... La surprise, le faissiement & le désespoir rendent Cécile immobile & stupide, une pâleur assircules couvre ses traits, un froid mortel semble glacer son cœur; privée de la sa-

culté de réfléchir, elle sent cependant confusément toute l'horreur de sa destinée, elle sent qu'elle n'a plus d'espoir qu'en la mort. Enfin, fortant par degrés de cette espece de léthargie, elle jette autour d'elle des regards égarés. Hélas ! tout ce qui l'environne ne peut que lui retracer son sacrifice & fon malheur; fes yeux tombent fur une table où l'on avoit placé ses longs cheveux, coupés le matin même (1). A cette vue elle frémit, un fentiment inexprimable, mêlé d'effroi, de regret & de fureur, déchire son ame & trouble sa raifon; elle se leve impétueusement. En quoi done, s'écria-t-elle, n'est-il aucun moyen de fortir de l'abyme affreux où l'on m'a précipitée.... Ne puis-je m'échapper, ne puis - je fuir ? mais que dis - je ? grand Dieu, quel horrible transport !.... O malheureuse Cécile, c'est ici que tu dois mourir ! En achevant ces paroles, elle retombe fur fa chaife, en verfant un torrent de larmes : bientôt elle reprend la funeste lettre de son amant, & la relit encore; chaque mot, chaque expression de cet écrit touchant, est pour son cœur un trait mortel; comment pourra-t-elle triompher d'une passion dont la reconnoissance la plus

<sup>(1)</sup> On fait qu'une Novice, le jour de sa profession se fait couper les cheveux un moment avant de prononcer ses voeux.

SUR L'ÉDUCATION. 137 juste accroît encore la violence ?..... Son imagination lui représente à la fois tout ce qui peut porter au comble ses regrets & fon défespoir; elle voit son Amant surieux, ne respirant que la vengeance, & ne desirant que la mort; elle voit son Pere tombant fous fes coups, ou lui arrachant la vie ; ces funestes tableaux la pénetrent d'horreur : moins aimée, elle auroit moins à craindre.... Cependant elle ne fauroit supporter l'idée que le Chevalier de Murville pourra sans doute se consoler un jour !.... Enfin elle se décide à lui répondre, & elle lui écrivit un billet qui ne contenoit que ce peu de mots.

"Votre Lettre est arrivée trop tard...... "Cécile déjà n'existoit plus pour vous !..... "Oubliez - moi...... Vivez heureux...... &

» respectez mon pere. »

Le matheureux Chevalier de Murville reçut ce billet dans le moment même où sa mere venoit d'expirer; il ne put supporter tant de maux à la fois; une fievre brûlante, suivie d'un délire affreux, le mit en peu de jours au bord du tombeau; sa maladie sûr extrémement longue; & à peine étoit il hors de danger, qu'il s'occupa du soin de terminer ses affaires, dans le dessein de partir incessamment, & de quitter pour jamais la France. En passant en Languedoc, il s'arrête chez Madame de Valmont, qui lui Tome III.

138 avoit toujours témoigné la plus vive amitié; il demanda à la voir en particulier : on le fit entrer dans un cabinet, où il la trouva seule. Ausii tôt qu'elle le vit, elle courut à lui, & l'embrassa en versant un torrent de darmes : il comprit qu'elle étoit instruite de ses sentimens par Célile même, il ne se trompoit pas; il la conjura avec tant d'inftances de lui montrer fa Lettre, qu'elle ne put le refuser. Vous allez juger si cette Lettre dut augmenter la passion & les regrets. du Chevalier de Murville. La voici.

# De l'Abbaye d..... ce 12 Juin.

" J'existe encore..... Mais j'ai cru tou-» cher au terme de mes fouffrances. L'ai vu » de bien près ce port si désiré! Des cierges » funchres entouroient mon lit, un Prêtre '» m'exhortoit à la mort..... Hélas, un b tel foin étoit peu nécessaire, que ne m'enp seignoit-on plutôt à supporter la vie !.... » O ma sœur, dans quel moment j'ai connu » mon cœur !..... Le jour même...... Je b frémis !..... Lisez la Lettre que je vous » envoie, elle vous instruira de tout,..... » Cette Lettre que je remets entre vos » mains, est le dernier facrifice qui me res-» toit à faire..... Qu'il est cruel !.... Cette » écriture chérie, je ne la reverrai plus !..... n Mais chaque mot des fentimens qu'elle

SUR L'ÉDUCATION. 139 » exprime est gravé pour jamais dans le > fond dans mon ame ..... Si yous m'aimez . » ma fœur, confervez toujours cet écrit; » puisqu'il ne m'est pas permis de le gar-» der, que du moins je puisse penser qu'il » existe..... Qu'il vous soit cher..... » Songez que sa privation est pour moi ce » que seroit pour vous l'absence de l'objet » que vous aimez le mieux...... Si vous » faviez combien il m'est douloureux de » m'en détacher !.... Hélas, mainte-» nant tout est crime pour votre malheu-» reuse sœur , jusqu'à l'aveu des regrets » qui la dévorent! Insupportable contrainte » qui ne peut produire que les derniers ex-» cès du désespoir ! Vous avez connu mon » caractere & mon ame, vous favez si j'é-» tois née pour chérir la vertu. Eh bien, » vous frissonneriez d'horreur, si je vous » détaillois toutes les funestes idées qui de-» puis trois femaines, troublent & noircif-» fent mon imagination! Le crime me pour-» fuit & m'environne...... Je trouve dans » les objets les plus communs, dans les ac-» tions les plus indifférentes, les sujets des » plus affreuses tentations..... A la pro-» menade dans nos triftes jardins, mon œil » mesure, en frémissant, la hauteur des » murailles, & mille fois mon esprit ofa » concevoir l'infenfé, le coupable projet » d'esfayer de les franchir !.... Dans les M 2

» premiers jours de ma convalescence, à » table, pendant ce morne filence qu'on » nous prescrit, quelle horrible pensée a » souvent égaré ma raison !.... Le cou-» teau posé près de moi ..... Je ne puis » achever..... O ciel, est-il possible que » ce cœur, jadis si pur, ait pu se livrer à » ce délire affreux !.... Ah, croyez que le » plus cruel de mes tourmens est le remords » qui me déchire ?..... Quelquefois baignée » de mes pleurs, j'implore avec confiance » la miséricorde & le secours de l'Eternel, » ne pouvant lui faire le facrifice du fen-» timent qui me domine, je lui offre les » poines qu'il me cause, & je lui demande » la réfignation de les supporter sans mur-» mure..... J'éprouve alors la feule confo-» lation dont je sois susceptible; une voix » céleste semble, au fond de mon cœur, » prononcer ces paroles divines ; Ne renonce » point au bonheur, les passions le ravissent wou le troublent, la religion & la vertu » peuvent seules l'assurer. Mais dans d'au-» tres momens, je me trouve trop coupable » pour espérer le pardon de tant d'offenses..... » & je retombe dans toutes les angoisses » que le découragement & la terreur peu-» vent causer. Pardonnez, ma sœur, ces » tristes plaintes, vous ne m'entendrez plus, » je vous le promets; je respecterai desor-» mais le rigoureux devoir qui me con-

SUR L'ÉDUCATION. 141 » damne au silence; je ne vous entretien-» drai plus ni de mes peines ni de l'objet ..... » Vous même, ma fœur, oh jamais ne me » parlez de lui ! .... Vous le verrez, fans » doute, & peut-être le verrez-vous con-» folé..... Cependant sa lettre est si vas-» fionnée! Pensez-vous que le temps, le » monde & la dissipation puissent détruire » un fentiment si profond & si vrai?.... » Ah, si vous le croyez, ne me le dites » point, vous déchireriez mon cœur fans-» le guérir !.... L'espoir d'occuper quel-» quefois fon fouvenir, est le seul bien qui » m'attache à la vie..... Le plus grand de » mes maux, vous l'avouerai-je, c'est de » penfer qu'il ignore à quel excès je l'aime.... » Oui, s'il connoissoit mon cœur, j'en suis » fure, il ne m'oublieroit jamais ..... Peut-» être me croit-il insensible, ingrate..... Ah, » cachez-lui la paffion qui m'égare !.... Mais, ma fœur, fouffrirez-vous qu'il » m'accuse d'ingratitude ? . . . . Dieu . » qu'entends - je !.... La cloche m'ap-» pelle & m'annonce l'agonie d'une de nos » Compagnes..... Quelle est heureuse! » elle va mourir,.... Adieu,... je joins à » ce paquet les cheveux que vous m'aviez » demandés, ces cheveux que vos mains » jadis ont tressé tant de fois..... Vous ne » les verrez point fans attendrissement..... » Puisse cette triste dépouille, en vous rap147

» pellant mon fort & ma tendre amitié, » m'obtenir votre indulgence & votre com-» passion, les seuls biens qui restent désor-

» mais à l'infortunée Cécile ».

Le Chevalier de Murville, après avoir lu cette lettre, se jetta aux pieds de Madame de Valmont, en lui demandant de lui donner les cheveux de Cécile; & pour obtenir cette grace, il se servit du même moyen qu'il avoit employé déjà pour décider Madame de Valmont à lui communiquer la Lettre; il protesta que si elle lui refusoit cette derniere consolation, il ne quitteroit pas la France sans se venger de M. d'Aimeri : fes transports & ses menaces effrayerent tellement Madame de Valmont, qu'elle se décida à lui accorder ce qu'il souhaitoit avec tant d'ardeur, & elle remit entre ses mains la cassette qui renfermoit les cheveux de fa fœur. Le Chevalier de Murville la reçut à genoux, il l'ouvrit en tremblant, il defiroit & craignoic également de voir cette longue & belle chevelure qu'il avoit tant de fois admirée sur la tête de la malheureuse Cécile. Il pâlit & tressaillit en y jettant les yeux : ensuite, refermant la cassette & la prenant dans ses bras, adieu, Madame, dit-il, adieu pour toujours, je quitte fans retour une Patrie que j'abhorre ; vons n'entendrez parler de moi que pour recouvrer le précieux trésor que

SUR L'ÉDUCATION. 143

vous me confiez, & je ne m'en détacherai qu'à la mort. Quand je ne ferai plus, il vous fera rendu. A ces mots, il fortit précipitamment sans attendre la réponse de Madame de Valmont. Depuis ce temps, on n'a point reçu de ses nouvelles, on ignore absolument fa destinée. Mais comme les cheveux de Cécile n'ont point été renvoyés à Madame de Valmont, il est vraisemblable que le Chevalier de Murville existe encore, & vit ignoré dans quelque coin du mondé. A l'égard de M. d'Aimeri, le Ciel ne tarda point à le punir de sa barbarie ; son fils, égaré par la passion du jeu & le goût de la mauvaise compagnie, en peu de temps perdit sa réputation, & détruisit sa santé, dérangea ses affaires, & mourut au bout de trois ans de mariage fans laisser d'enfans. M. d'Aimeri paya scrupuleusement toutes ses dettes, & se retira en Languedoc auprès de fa seconde fille, avec une fortune jadis confidérable, aujourd'hui très-médiocre, & qu'il destine, dit on ; au jeune Charles, fils de Madame de Valmont , qu'il paroît aimer passionnément. Pour Cécile, le temps & la raison ont insensiblement triomphé d'une passion si fatale ; & goûtant aujourd'hui toutes les consolations sublimes que la Religion peut offrir, elle recueille enfin les doux fruits d'une picté véritable, la résignation & la paix , & elle est devenue 144

l'exemple & le modele de toutes ses compagnes. Telle est maintenant fa ficuation. mais les chagrins violens qui fi long-temps déchirerent son ame, ont cruellement altéré fa fanté; les austérités de fon état acheverent de la détruire, & depuis six mois fur-tout on commence à craindre pour fa vie. Madame de Valmont desire vivement qu'elle puisse faire un voyage à Paris, afin d'y consulter les Médecins les plus célebres. Cette permission n'est pas dissicile à obtenir; & voici, ma ma chere amie, le fervice que j'attends de vous : c'est que vous alliez voir Madame d'Olcy, & que vous la déterminiez à garder chez elle sa sœur pendant deux ou trois mois. Il vous paroîtra fans doute extraordinaire que Madame d'Olcy étant sœur de Cécile & de Madame de Valmont ; cette derniere vous charge de cette négociation ; il est donc nécessaire de vous donner une idée du caractere de Madame d'Olcy ; la fortune immenfe qu'elle possede n'a pu la consoler encore du chagrin d'être la femme d'un Financier; n'ayant point affez d'esprit pour surmonter une semblable foiblesse, elle en souffre d'autant plus qu'elle ne voit que des gens de la Cour, & que sans cesse tout lui rappelle le malheur dont elle gémit en secret : on ne parle jamais du Roi, de la Reine, de Versailles, d'un grand habit , qu'elle n'éprouve des angoiffes

SURL'EDUCATION. 145 angoisses intérieures si violentes qu'elle ne peut fouvent les dissimuler qu'en changeant : de conversation. Elle a d'ailleurs pour dédommagement toute la confidération que peuvent donner beaucoup de faste, une superbe maifon, un bon fouper, & des loges à tous les Spectacles. Au reste, elle n'aime rien, s'ennuie de tout, ne juge jamais que d'après l'opinion des autres, & joint à tous ces travers de grandes prétentions à l'esprit beaucoup d'humeur & de caprices, & une extrême infipidité. Quoique fort orgueilleuse d'être une fille de qualité, elle n'a pas montré le moindre attachement pour son pere, parce qu'il a quitté le service & le monde . & qu'elle n'en attend rien; elle n'aime point Madame de Valmont, qu'elle ne regarde que comme une Provinciale, & elle a sans doute oublié qu'elle eût une sœur Religieuse. Aiosi, vous voyez bien que votre secours nous est très-nécessaire. Je vous envoie une Lettre de Madame de Valmont. vous la porterez à Madame d'Olcy; vous paroîtrez vous intéresser vivement aux deux fœurs, & je suis certaine que vous obtiendrez de la vanité de Madame d'Olcy, tout ce que nous aurions vainement attendu de fon cœur. Adieu, ma chere amie, il est temps de finir ce volume, que vous me pardonnerez sûrement, en faveur de l'histoire de l'intéressante & malheureuse Cécile.

### LETTRE XXIII.

Réponse de la Vicomtesse.

( ) Cette infortunée, cette charmante Cécile, que je la plains, que je l'aime! & ce pauvre Chevalier de Murville! que je l'aime aussi! Je suis fâchée pourtant qu'il ne foit pas mort ; il me femble qu'il n'avoit rien de mieux à faire; je m'attendois au renvoi des cheveux, avec une belle lettre écrite en mourant; j'ai trouvé que cela manquoit à l'histoire. Cet amant si désespéré, si passionné, vivre si long-temps !.... Malgré moi, je fuis tourmentée de l'idée qu'il vît consolé dans son coin du monde, & peut-être amoureux d'un autre objet..... Et s'il avoit sacrifié les cheveux ?.... ô le monstre !.... il ne peut se justifier auprès de moi qu'en les renvoyant sans délai. Mais au vrai, n'avez-vous pas la plus vive curiofité de favoir ce qu'il est devenu ? j'ai déjà composé, sur ce sujet, dix romans plus touchans les uns que les autres; Cécile va fortir du Couvent pour quel-ques mois, ils se reverront; évanouissemens, reconoissance..... ou bien c'est

SUR L'ÉDUCATION. 147 elle qui recevra les cheveux avec la lettre la plus pathétique !.... Moi, je crois qu'il n'à point quitté la France : comment s'arracher du féjour habité par Cécile! il y vit caché, déguifé; il est peut-être à la Trappe, peut-être Hermite !.... Enfin, j'ai le pressentiment que nous découvrirons bientôt quel est son fort. Mais revenons à la commission dont vous m'avez chargée. Le jour même où j'ai reçu votre lettre; j'ai écrit à Madanie d'Olcy, pour lui demander un entretien particulier, & le lendemain j'ai été chez elle ; on m'a fait traverser une longue & superbe enfilade de pieces, au bout de laquelle j'ai trouvé, dans un charmant petit cabinet, Madame d'Olcy, nonchalamment affife fur un canapé, & plus nonchalamment encore lifant une brochure qu'elle ne prend , j'imagine que lorsqu'elle entend un carrosse entrer dans fa cour : elle s'est avancée vers moi avec l'air le plus obligeant; & les premiers complimens finis, j'ai tiré de ma poche la lettre de Madame de Valmont, & je la lui ai donnée en la priant de la lire fur le champ. Vous connoissez ce sourire force & cette fausse douceur que la poliresse imprime sur le visage : eh bien, au feul nom de sa scenr, Madame d'Olcy a quitté subitement cette expression factice, & la froideur & l'embarras ont obscurci N 2

148 fa phylionomie d'une maniere aussi prompte que marquée; je n'ai pas fait femblant, de prendre garde à ce changement, & pendant qu'elle lisoit la lettre de Madame de Valmont, j'ai beaucoup parlé de vo-tre amitié pour elle, & du vif intérêt que nous prenons l'une & l'autre à la malheureuse Cécile. Madame d'Olcy m'a répondu , qu'elle connoissoit hien peu ses deux sœurs, qu'elle en avoit été fort négligée; mais qu'elle n'en conservoit pas moins le desir de pouvoir leur être utile; cependant qu'il lui paroissoit infiniment difficile dans sa position, de garder chez elle une Religieuse pendant deux mois; que d'ailleurs elle n'imaginoit pas où elle pourroit la loger..... Ici j'ai pris la parole - Mais, Madame, cette maison me paroît assez grande pour y pouvoir loger une personne qui, depuis dix ans, se contente d'une cellule. \_ Madame, je dois loger ana fœur convenablement, ou ne point m'en charger. Elle a pensé que cette réponse étoit si noble & si spirituelle, qu'elle a pris, en la faisant, un air de fatisfaction qui a achevé de m'ôter le peu de patience que je conservois. - En vérité, Madame, ai-je repris, la chose du monde qui me paroîtroit le moins convenable, ce feroit de laisser mourir Madame votre sœur, faute de secours dont elle a besoin.

SUR L'EDUCATION. 149 A ces mots, Madame d'Olcy a prodigieufement rougi, cependant elle a cru devoir distimuler son dépit, elle s'est radoucie, a dit deux ou trois phrases sur fa fensibilité naturelle, son sentiment pour ses sœurs, & elle a fini par m'assurer que si M. d'Olcy n'y mettoit point d'obstacles , elle enverroit chercher Cécile austi - tôt qu'elle auroit obtenu les permissions nécesfaires. Nous nous fommes quittées affer froidement; en fortant de son cabinet, je me suis avisée de demander si M. d'Olcy étoit chez lui, il m'a recue & j'en ai été parfaitement contente; je lui ai fait part de ma commission, & il m'a témoigné autant de bonne volonté que sa femme m'a montré de fécheresse. Madame d'Olcy a été, je crois, médiocrement fatisfaite 'lorsqu'elle a su que j'avois pris la précaution de m'affurer du confentement de M. d'Oley; mais enfin elle m'a écrit aujourd'hui & me mande que Cécile pourra venir au commencement de l'hyver habiter l'appartement qu'on lui prépare : elle fait bien de fe décider de bonne grace, car, moi, j'étois absolument déterminée, pour peu qu'elle différât encore, à me charger de notre aimable Cécile, & j'aurois joui du double plaifir d'obliger la plus intéreffante personne du monde , & d'humilier l'orgueil d'une femme aussi dure que vaine. LETTRES

Je n'ai d'ailleurs nulle nouvelle à vous mander, finon que le Chevalier d'Herbain revient enfin de ses longs voyages; il sera sûrement bien affligé de ne pas vous trouver à Paris, mais je ne doute pas qu'il n'aille vous faire quelques visites si vous le permettez; car deux cents lieues ne doivent paroître qu'une promenade à un homme qui a fait deux fois le tour du monde. Adieu. ma chere amie, je vous envoie une lettre de mon frere pour le Baron; comme ses lettres passent par Paris pour aller en Languedoc, il trouve plus simple de les mettre dans mon paquet que de les envoyer féparément. & si vous voulez m'adresser les réponfes du Baron, je m'en chargerai de même.

## LETTRE XIV.

Du Comte de Roseville, frere de la Vicomtesse, au Baron.

Vos lettres, mon cher Baron, m'inftruisent & m'intéressent également ; vous élevez votre fils, j'éleve un Prince fait pour régner; la passion du bien public pouvoit feule m'engager à me charger de cette noble & pénible entreprise; mais les réslexions d'un bon pere, & d'un homme tel que

SUR L'ÉDUCATION. vous, me seront d'une grande utilité; carl'amour paternel doit être le plus éclairé de tous les fentimens.

Oui, mon cher Baron, j'ai lu tous les ouvrages qui traitent de l'éducation en général, & de celle des Princes en particulier; & puisque vous voulez absolument connoître toutes mes opinions, je vous en ferai part avec la fincérité qui m'est naturelle. Rousseau doit à Séneque, à Montaigne, à Locke & à M. de Fénélon (1), tout ce qu'il y a de véritablement utile dans fon livre (2), à l'exception d'un principe bien important, & qu'il a eu la gloire de développer le premier : c'est que

Sur les défauts naturels aux femmes ; la maniere de les en corriger , les talens qui leur conviennent ; les qualités qui doivent les caractériter, Rouffeau n'a presque fait que répéter tout ce que dit M. de Fénélon.

(2) L'idée même de faire apprendre un métier à fon éleve n'est pas de lui : une loi de l'Alcoran le prescrivoit . & Locke conseille de faire apprendre aux garçons le jardinage & le métier de Charpentier.

<sup>(1)</sup> Rouffeau a pris une foule d'idées de l'Ouvrage de M. de Fénélon : Education des Filles ; entr'autres collesci : " Le premier age, dit M. de Fénélon, qu'un abenn donne à des Femmes indiferetes, & quelquesois déré-" glées, est pourtant celui où se sent les impressions les " plus profondes; & qui, par conféquent, a un grand " rapport à tout le refle de la vie. Avant que les enfans n fachent entiérement parler , on peut les préparer à " l'instruction , &c. ch. 3. Il ne faut pas proffer les en-" fans ; je crois même qu'il faudroit souvent se servir " d'instructions indirectes qui ne sont point ennuyeuses » comme les leçons & les remontrances, seulement pour » réveiller leur attention fur les exemples qu'on leur » donneroit, &c. ch. 5. »

152 LETTRES

la plus grande faute qu'on puisse commettre dans l'éducation, est de trop se presser, & de tout facrisser au desir de faire briller son éleve.

(1). Il est fâcheux, qu'après avoir donné un conseil si utile & si fage, Rousseau n'air pas senti les inconvéniens qui réfultoient de tomber dans l'extrêmité contraire. Il veut qu'Emile n'apprenne ni à lire, ni à écrire, &c. & il propose dans un genre opposé, un plan d'éducation tout aussi désectueux que celui qu'il proserit. Au reste, son ouvrage, rempli de morceaux d'éloquence sublime, de déclamations de mauvais goût, & de principes

tede "

" vertu , fi nous favons l'aimer. " L'Auteur de l'Éducation d'un Prince, par Chanteresne ; après avoir tracé le portrait d'un bon Précepteur , ajoute : " L'homme dont nous parlons u'a point d'heure de leçon, ou p'utôt il fait à son Disciple une leçon à toute heure . " car il l'infruit fouvent autant dans les jeux, les visites " & les entretiens, que lorfqu'il lui fait fire des livres; n parce qu'ayant pour principal but de lui former le ju-" gement, les divers objets qui se présentent y sont sou-» vent plus avantageux que les discours étudiés. Comme " cette maniere d'inftruire eft infenfible, le profit qu'on " en tire eft aufft , en q elque forte , infenfible; & c'eft " ce qui trompe 'es personnes pen in elligentes , qui s'in maginent qu'un enf at ir fruit en cette maniere, n'est n pas plus avancé qu'un autre, parce qu'il ne fait pas, " pent-être, mieux faire une traduction de latin en fran-» çois, ou qu'il ne répete pas mieux une leçon de Vir-

" gile , &c. " Toutes ces idées fe trouvent dans Emile.

<sup>(1)</sup> C'ell-à-fire, avec détail & avec génie; car cette idée n'était pas nouvelle; non plus que celle de s'occuper principalement à former le cœur & les mœurs, au lieu de ne s'attacher qu'à furcharger la mémoire d'un nombre infini de chofes, pour la plapart inutiles. Montaigne a dit: "Notre inflitution a pour fin de nous faire, non nons & fages, mis favars......... Nous favons décliner vertu, fi nous favons l'aimer. »

SUR L'ÉDUCATION. dangereux, manque d'action & d'intérêt, & offre, presque à chaque page, les inconféquences les plus révoltantes (1). Mais on devroit, fans doute, en oublier les défauts, en faveur des beautes supérieures qui s'y trouvent. Cependant, c'est aux femmes , qu'Emile a dû ses plus grands fuccès ; toutes les Femmes en général ne louent Rousseau qu'avec enthousiasme, quoiqu'aucun Auteur les ait traitées avec moins de ménagemens. Il a nié formellement qu'elles pussent avoir du génie, & même des talens supérieurs ; il les accuse toutes, fans exception, d'artifice & de coquetterie; enfin, il ne les estimoit pas, mais il les aimoit. Il a, mieux que personne, rendu justice à leurs agrémens ; il a parlé d'elles avec mépris, mais avec le ton de la passion, & la passion fait tout excufer. Avant de quitter Rousseau, je ne puis m'empêcher de citer un petit paragraphe d'Emile, qui m'a toujours prodigieusement choqué, même avant que j'eusse embrassé l'état que j'ai choisi. Rousseau nous ap-

<sup>(1)</sup> La prefession du Vicaire Savoyard, par exemple, qui, apresavoir expolé ses opinions, convient qu'il pourroit ètre après avoir et qu'il feit pourroit etre la croyance des répandre, & qu'on doit toujours respecte la croyance des autres, &c. cette profession, comme on sair étoit ce le de Rousseau et en désaillant est incervérients si il peuvent résulter de l'imprudence de la rendre publique, il l'a lit imprimer : il n'est guere possible de peusser plus loin l'inconséquence.

LETTRES

prend qu'un Prince lui fit proposer d'éléver fon fils, & qu'il le refusa. « Si j'avois » accepté fon offre, ajoute t-il, & que » j'eusse erré dans ma méthode, c'étoit une » éducation manquée. Si j'avois réussi, » ç'eût été bien pis; fon fils auroit renié fon » titre, il n'eût plus voulu être Prince. » Et pourquoi auroit-il renoncé à une condition qui donne la possibilité de faire tant de bien, tant d'heureux & d'offrir de si grands exemples, pour vivre libre & inutile ? . . . .

Quelle fausse philosophie! Je ne fais si vous connoissez un petit Ouvrage fait avant Emile, & dont Rousseau n'a pas dédaigné de prendre quelques idées. Il est de Moncrif, & il a pour titre : Essais sur la nécessité & les moyens de plaire. Cet Ouvrage n'est pas très-purement écrit, mais il est plein d'esprit, de raison & de vérité, & l'on y trouve beaucoup d'idées neuves. « On remarque, dit l'Auteur, que deux » idées qui n'ont naturellement aucune liai-» fon entre elles, deviennent cependant in-» timement unies quand elles ont été pré-» fentées en même-temps à un enfant. Dans » combien de gens, l'idée d'un fantôme & » l'idée des ténébres restent-elles insépara-» bles? &c. Qu'un enfant demande, con-» tinue-t-il, à quoi sert de l'argent, on lui » répondra qu'il en aura des dragées, des » jouets & une belle robe? de là, se placent

SUR L'ÉDUCATION. 155 » dans son imagination ces idées étroitement » liées : l'argent est fait pour me procurer » ce qui me divertit & ce qui me pare. En » coûteroit il davantage de lui dire : l'ar-» gent fert à faire du bien aux autres, & à » nous en faire aimer (1). » Moncrif dit d'excellentes choses sur la premiere éducation des Princes, entre autres celle-ci; « » Veut on inspirer aux enfans nés dans un » rang supérieur, les qualités qu'ils doivent » apporter dans la société, on se sert de » termes qui réveillent leur vanité, on leur » dit qu'il faut être affables, qu'ils doivent » de la bonté, &c. Il faudroit au contraire » n'employer que des termes propres & les » rendre modestes, leur recommander à ti-» tre de devoir l'estime , la vénération (2) » pour les hommes vertueux, leur parler » d'égards, de déférence, de reconnoil-» fance, d'amitié, &c.» J'ai été particulierement frappé de cette remarque, & je trouve quelquefois l'occasion de donner une

• (2) Et même le respect, l'enfant dut-il être un jour le maître de l'univers; sar, plus son rang est étevé, plus il est important de l'accoutumer à respecter les hommes véritable-

ment distingués par la vertu.

<sup>(1)</sup> Cetteréponse ne vaudroit rien , elle donneroit trop de prix à l'argent ; d'aisseur sette expression : Faire du bien aux autres , est trop vague ; l'enfant doit penser d'après cela , que tout le moulé peut recevoir de l'argent avec plaiff. El est impossible de rendermer dans une seule réponde l'explication qu'exise cette question ; une conversation entiere feroit à peine tuisseur.

excellente leçon fur ce fujet à mon jeune Prince. Nous possédons ici un Ministre qui réunit à des talens supérieurs toutes les qualités les plus rares du cœur & de l'esprit ; on ne peut mieux louer fon génie qu'en le comparant à sa vertu sublime : méprisant l'intrigue & tous les petits intérêts qui font agir les hommes ordinaires, il ne voit que la gloire, & ne travaille que pour elle : enfin , il ne dut sa place qu'à sa réputation ; il ne l'accepta que pour le bien public ; if ne s'y maintient que par ses services, son mérite, l'estime de son Souverain & celle de la Nation. Ce foible éloge ne peut être suspect, il n'est dicté ni par la reconnoisfance ni par l'amitié; je ne connois ce grand homme que par ses actions, & j'en parle d'autant plus librement, que je n'aurai jamais rien à lui demander. Il vient rarement faire sa cour au jeune Prince, & ne paroît chez lui que des instans. Dans les premiers jours de mon arrivée, il y vint un foir, & trouva le Prince jouant aux quilles : ce dernier, après avoir fait un petit fourire, une petite révérence, & marmoté quelque chose entre ses dents, se remit à sa partie ; alors je m'approchai du Ministre , & lui dis très - haut ; « Monsieur ; » je vous supplie d'excuser Monseigneur. » Quand il fera moins enfant & mieux » élevé, il vous témoignera sûrement le

sur L'Education. 157 vesped qu'il dois bavoir pour votre personne, par les

Je ne puis vous exprimer l'étonnement que ce mot de respect causa à tout ce qui étoit dans la chambre : les uns trouverent que je manquois effentiellement au Prince; les autres crurent que, faute d'usage, ou comme étranger, j'ignorois la valeur des termes; tous me jugerent incapable de soutenir la dignité de l'emploi dont j'étois honoré. Pour le Prince, la surprise lui fit tomber sa boule des mains, & je vis que je n'accoutumerois pas sans quelques peines son oreille délicate à cette rude expression. Lorsque nous fûmes seuls, je crus qu'il m'alloit demander une explication; mais il étoit piqué, & il s'obstina à garder le silence; enfin, je pris la parole : Monseigneur, lui dis-je, ayez la bonté de me définir ce que c'est que le respect. Cette question le fit rougir; & après un moment de réflexion, il répondit : Le respect est ce qu'on doit à mon papa. - Vous croyez donc qu'on ne doit du respect qu'aux Princes ? \_ M ... \_ Apprenez, Monfeigneur, qu'il est deux fortes de respects; l'un ne consiste que dans de petites choses de convention, des manieres extérieures, par exemple, tout ce que prescrit l'étiquette à l'égard des Princes; l'autre respect vient du cœur , c'est-à-dire', de l'estime, de l'admiration qu'on éprouve

158 L E T T R E S naturellement pour 100 homme vertueux : ce respect, loin d'abaisser celui qui le témoigne, l'ennoblit & l'éleve, parce qu'il prouve qu'on sent tout le prix de la vertu, & parce qu'enfin les grandes ames seules font fusceptibles de ce beau mouvement. -Mais on doit aussi ce respect à mon papa. -Oui, parce qu'il est bon, qu'il aime ses peuples, & les rend heureux, fans quoi l'on n'auroit pour lui que le respect d'étiquette, le seul qu'on doive à la naissance. Ainsi, l'autre espece de respect n'étant dû qu'à la vertu, les Princes eux-mêmes y font donc assujettis comme le reste des hommes ? Et voilà celui que je vous demandois pour M\*\*\*\*\*\*, parce qu'il le mérite, & plus de vous que de tout autre, puisqu'il contribué par ses travaux & ses talens à la gloire & à la prospérité de la Nation que vous devez gouverner un jour. Je me flatte, Monseigneur, que vous connoîtrez par la fuite combien il est doux d'éprouver cette espece de fentiment , & combien il est glorieux de l'inspirer .... Oh , dejà je ne fais plus aucun cas du respect d'étiquette. \_ Vous avez raison; car il ne tient qu'à votre rang, & point du tout à votre personne : lorsque vous n'aviez qu'un an , vous receyiez dans votre Berceau la plupart des honneurs qu'on vous rend aujourd'hui; les différens Ordres de l'Etat venoient en Corps yous

complimenter, yous haranguer, &c. Il faudroit que vous fussiez bien borné pour vous énorgueillir maintenant de toutes ces choses qui ne sont absolument que des formules, & qu'on vous prodiguoit au maillot; mais fi vous cultivez votre esprit, fi vous acquérez des connoissances solides, si vous devenez vertueux, & si vous savez honorer & récompenser le mérite dans les autres, tous ces hommages cesseront d'être de vaines & de frivoles représentations, & deviendront l'expression fidelle des sentimens qu'on aura pour vous. Cette conversation a produit les meilleurs effets, & elle a détruit tout le charme dangereux attaché à ces démonstrations de respect dont les Princes sont accablés dès l'enfance.

Pour revenir aux Ouvrages sur l'éducation, je ne vous parlerai point de Télémaque, chef-d'œuvre immortel, également au-dessus des Eloges & de la Critique. Je ne vous dirai rien de Bélisaire dont nous avons parlé tant de fois, & dont nous sentons si bien l'un & l'autre le mérite supérieur; mais puisque vous ne connoissez point l'Education d'un Prince par Chanteresne (1) & l'Institution d'un Prince, par l'Abbé Du-

<sup>(</sup>a) On croit affez généralement que ce nom de Chanterespace est un nom supposé. Quelques personnes attribuerent cet Ouvrage à M. Pascal; mais la plus commune opinion est que M. Nicole en sut l'auteur.

guet, je vous en citerai quelques passages (1) à mesure que j'en trouverai l'occasion : ce dernier Ouvrage eut beaucoup de réputation dans le temps de sa nouveauté; & quoiqu'il foit fort estimable, il est maintenant tombé dans l'oubli, parce qu'il est ennuyeux (2); si quelqu'un prenoit la peine de le réduire en deux volumes, on en feroit un livre trèsutile. L'Auteur a pris beaucoup d'idées de Télémaque; mais il en a souvent de belles qui lui appartiennent, telles que celles-ci par exemple: « Laprudence, quand elle est par-» faite, connoît l'artifice, & n'en est pas con-» nue. Sa lumiere s'éleve au dessus de tout ce . » que la fraude médite dans les ténébres . & » elle découvre de loin le nuage où la diffimu-» lation se cache tellement, que de peur » d'être vue , elle ne voit presque tien. »

L'Abbé Duguet peint les courtifans avec autant de finesse que de vérité; il parle aussi parfaitement bien sur la flatterie : « L'uni-» que moyen, di:-il, de s'en désendre, est

(1) L'Abbé Duguet fit cet Ouvrage pour le fils aîné du Duc de Savoye.

<sup>(3)</sup> Et parce qu'on y trouve plufieurs déclamations ridieules. Sur les Poéües, qui comparent les Rois & les Héros aux Dieux du Paganifme, l'Abbé Duguet s'écrie ; » Îl ny a rien de plus froid que ces chimeres, ni de plus impire & de plus froid alleux... Cependant les Théàtres en retentifient, » la Mufique s'exerce fur ces indignes fictions; les peuples s'infectent de cette espece d'idolâtrie, & Be richtimens pleuvent en foule du Ciel fur une Nation qui s'est fait un rijeu d'un figrand mal. »

SUR L'ÉDUCATION. 101

» de fermer l'oreille à des paroles agréables » que le cœur ne rejette jamais quand les » oreilles les ont fouffertes; d'avoir une ti-» midité fur ce point, qui conferve le cou-» rage; & de ne fe croire point au-deflus » des tentations d'une flatterie groffiere; , fi » l'on ne repouffe avec févérité celles qui » font plus délicates & moins vifibles : car » il en eft de l'orgueil comme de toutes les » passions; c'est en lui refusant tout, qu'on » le peut vaincre : on l'irrite par les ména-» gemens, & l'on se met dans la nécessité » de lui tout accorder en prétendant com-» poser avec lui. »

Mon Eleve a déjà pris l'habitude de ne fouffrir aucune espece de louange ; je luiai si bien persuadé qu'à huit ans l'on ne peut avoir d'autre mérite que celui d'êtres docile & appliqué; je lui fais si bien remarquer l'exagération & le ridicule des élogess qu'on lui donne ; il est enfin si bien convaincu qu'on ne loue les Princes qu'avec: l'intention de les féduire, que, par orgueil! même, if a pour la flatterie toute l'horreurqu'elle mérite, & qu'il fe défie du plus: simple témoignage d'approbation, si ce n'est pas des personnes qui possedent sa confiance, qu'il le reçoit. Il y a quelque temps que le Prince, fon pere, fit une action qui montroit une justice & une bienfaisance qu'on pouvoit assurément louer sans flatse-

Tome 1\_

rie; je fus le feul de ceux qui l'approchent, qui ne lui dis rien sur ce sujet; le jeune Prince en fit la remarque, & m'en demanda la raison : c'étoit précisément ce que je desirois. Je n'ai point loué cette action, répondis-je, parce que j'ai une haute idée du Prince votre pere, & que je le refpecte véritablement. - Comment ? - Oui, tout ce qu'il fait de bien ne peut me furprendre; c'est pourquoi vous ne me voyez point cet air d'enthousiasme que vous remarquez dans les autres, & qui n'est que de l'affectation ou le figne d'un étonnement, au fond très-défobligeant pour le Prince, puisque c'est témoigner qu'ils nes attendoient pas à le trouver si vertueux : d'ailleurs , quand l'action feroit la plus éclatante qu'on eût jamais faite, le respect m'auroit encore. empêché de la louer devant le Prince. .... Pourquoi donc? ... La modestic est une si belle vertu, que sans elle la gloire la plus brillante perd une partie de son éclat ; ainsi, je dois suppofer que la personne que je respecte, possede une qualité aussi indispenfable; & si j'osois la louer en face, c'est. comme si je lui disois : « Je n'ai nulle espece » de respect pour vous, & je vous le prouve. » ouvertement, parce que je vous crois le » plus orgueilleux & le plus vain de tous. » les hommes. » Il est si vrai que la louange, quelque fondée qu'elle foit, devient

SUR L'ÉDUCATION.

une insulte lorsqu'elle est donnée directement, qu'on ne diroit point sans détour à la plus charmante personne, qu'elle est belle, ni au plus sage des hommes, qu'il est vertueux. Si l'on s'exprimoit ainsi crûment, on choqueroit trop visiblement la modestie, & l'on ne seroit que grossier ; mais puisque c'est s'avilir que de souffrir des louanges déclarées & fans art, on ne doit pas mieux recevoir celles qui sont présentées avec finesse; car il n'y a de différence que dans les mots, le fond est toujours le même.

Tels font les moyens dont je me fers, non-feulement pour armer mon Eleve contre la flatterie, mais pour la lui faire trouver véritablement injurieuse : il étoit nécesfaire de commencer par-là, puisque, fans cela, tout ce que j'aurois pu faire d'ailleurs eût été superflu. Dans ma premiere Lettre je vous dirai, comme vous le desirez, mon. opinion sur les idées principales qu'un Instituteur doit graver d'abord dans la tête d'un: jeune Prince. Adieu, mon cher Baron, faites moi part de vos réflexions avec la franchife que je suis en droit d'attendre de votre ; amitié, & que je mérite par l'extrême confiance que j'ai en vous.

## LETTRE XXV.

La V.icomtesse à la Baronne.

JE ne vous apprendrai point, ma chere amie, que Madame d'Ostalis est heureusement accouchée ce matin, 4 Janvier, d'un garçon ; car je sais qu'avant de se remettre dans fon lit, elle a voulu vous écrire un petit billet pour vous mander cette nouvelle; mais du moins vous faurez par moi que notre charmante Religieuse Cécile est arrivée hier au foir ; & je l'ai vue, & j'ai pleure, & j'ai passé une heure & demie tête à tête avec elle. A présent, il vous faut des détails : écoutez donc. Je reçois aujourd'hui en sortant de table, une Lettre d'une écriture inconnue; je regarde la fignature, & je vois Cécile, ausli-tôt je sonne, je demande mes chevaux, & puis je lis cette Lettre qui ne contient que des remercimens mais qui est écrite avec autant de noblesse que de politesse & de simplicité. Je me rappelle cette Lettre si touchante qu'elle écrivit jadis à sa sœur dans les premiers momens de son désespoir. J'oublie que dix ans se sont écoulés depuis ; j'oublie qu'elle est

, A.

SUR L'ÉDUCATION. 165 maintenant raifonnable & confolée; moncœur s'émeut & se serre; & dans cette difposition, je monte en voiture. Durant le trajet ma tête s'échauffe tellement, que l'arrive à l'appartement de Cécile, avec l'émotion & l'attendrissement que j'aurois éprouvés si je l'eusse vue le lendemain de fa profession. J'entre précipitamment, & je la trouve seule, affise vis-à-vis d'une petite table, & écrivant; aufii tôt qu'elle entend prononcer mon nom, elle se leve. vient à moi , je l'embrasse de toute moname, & je suis un moment sans pouvoir parler : car j'avois vérirablement un faisisfement inexprimable. Je trouve que les grands ! malheurs attirent presque autant le respect & l'admiration, que le peuvent faire les grandes vertus; pour moi, rien ne me paroît plus auguste qu'une personne persécutée par la fortune, & qui se soumet avec courage à fa destinée ; & je vous assure que peu de choses dans ma vie m'ont semblé. plus importantes que la premiere vue de Cécile. Il est vrai que sa figure est aussi noble qu'intéressante ; elle est grande , faite . à peindre, & elle a des yeux qu'il est impossible que le Chevalier de Murville ait pu oublier; il y a dans ces beaux yeux une mélancolie douce, mais profonde, de l'esprit, du sentiment, de tout enfin : d'ailleurs, ils font d'un bleu foncé, & ornés des

plus longues paupieres noires que j'aie jamais vues : enfin , pour achever de me tourner la tête, elle est d'une pâleur extrême, & elle a un fon de voix charmant. Aufant que j'en ai pu juger par fes discours, qui font très-réservés, elle a reçu de Madame d'Olcy un bien froid accueil; mais elleparle de Madame de Valmont avec une tendresse touchante; elle vous aime sans vous connoître, & elle m'a témoigné personnellement beaucoup plus de reconnoissance que mes foins n'en méritent; mais tout cela avec une grace , une mesure que le seul usage du monde ne pourroit donner; car, fans un bon naturel, on ne sera jamais polie d'une maniere véritablement obligante & distinguée.

Vous voulez donc, ma chere amie, que je vous parle de ma petite Conftance; je ne demande pas mieux, car vous n'avez pas d'idée de la pafion que j'ai pour cette enfant; elle a une douceur de caractere qui feule fustiroit pour la faire aimer: austi n'estili jamais question de punition, de pénitences, quand elle fait quelques fautes; je me contente de lui dire: Vous m'assigez, vous me rendez malade: ensin, je ne cherche qu'à émouyoir sa sensine. Mandez-moi ce que vous pensez là-dessus, j'ose croire que vous serez de mon avis. Constance est

sur L'Éducation, 167 adorée dans la maifon; je n'ai pas un domefique qui n'ait pour elle une véritable tendreffe, parce qu'elle est accoutumée à les bien traiter tous, & que je lui répace fans cesse ce beau mot d'un ancien, que nous devons regarder nos domestiques somme des amis malheureux. Adieu, mon cœur; d'après vos conseils, j'apprends sérieuse; ment l'Anglois; il m'ennuie à la mort; cependant je commence à lire joliment la prose: Farcwell my dear friedd.



#### LETTRE XXVI.

#### Réponse de la Baronne.

SI vous êtes charmée de Cécile, je vous assure qu'elle ne l'est pas moins de vous ; elle a écrit à Madame de Valmont une trèslongue Lettre, & l'éloge de votre grace, de votre esprit, de votre figure, y tient au moins trois pages.

Je vois avec un plaisir extrême, ma chereamie, que vous continuez l'Anglois, & surtout que vous vous occupez férieusement de l'éducation de notre chere petite Conftance. Vous me demandez mon avis fur la maniere dont vous yous y prenez pour lacorriger de ses défauts , & sans préambule je vous répondrai avec ma franchise ordinaire. Cette maniere de prendre toujours les enfans, comme on dit, par la sensibilité, ne vaut rien, lorsqu'on en abuse, ou, pour mieux dire, il ne faut presque jamais l'employer. En répétant toujours pour toute correction à votre fille , qu'elle vous affige , qu'elle vous rend malade, vous la familiarifez avec une idée qui devroit lui faire horreur, celle de vous rendre malheureuse, &. elle finira par vous entendre dire cette phrase Cans

SUR L'ÉDUCATION. 169 sans éprouver la moindre émotion : ainsi, loin d'augmenter sa sensibilité, vous l'émoussez, & vous la détruirez sans retout, si vous ne changez de méthode. Imposezlui donc les punitions faites pour son âge, la privation d'un joujou favori pendant quelques jours, celle des choses qu'elle aime à manger, &c. & pour les grandes fautes. exilez-la de votre chambre, si vous êtes bien fûte que sa gouvernante ne l'amusera pas dans la fienne; car fi elle fe divertit pendant cette disgrace, tout seroit perdu. Pour moi, quand je livre Adele à Miss Bridget. je suis certaine qu'on ne lui dira pas un mot, qu'on daignera à peine lui répondre, & qu'enfin Miss Bridget aura l'air du plus profond mépris pour elle. Au reste, Adele est bien persuadée que je souffre en la punisfant ; mais en même-temps elle est convaincue que je suis toujours capable de cet effort, parce que je le regarde comme un devoir, & que rien ne peut m'empêcher de le remplir avec la plus exacte justice. Lorsqu'elle rentre en grace, je lui montre la plus grande satisfaction; par-là j'excite sa reconnoissance & sa sensibilité, sans diminuer cette crainte falutaire qui me donne, fur elle tant d'ascendant. La crainte est l'estime des enfans; s'ils ne craignent pas ceux dont ils dépendent, ils les méprisent & ne les aiment point véritablement. Cette espece Tome I. P

de crainte ne détruit, en aucune maniere, la confiance : que votre préfence n'en impose jamais dans les choses indifférentes ou innocentes : qu'elles ne puissent jetter la plus légere contrainte dans les jeux, car elle ne doir réprimer que le mal, & non la gaieté : & alors soyez sûre que la tendresse de l'ensant égalera son respect pour vous. Mais si vous êtes facheuse, si vous gênez votre sille dans ses amusemens, dans ses plaisses, vous lui causerez la crainte qu'inspirent les tyrans, & celle là ne peut produire que l'aversion.

Tout être subordonné par sa nature à un autre, & qui n'a point pour lui le respect qu'il doit avoir, non-seulement ne s'éleve pas, mais se rabaisse encore. Nous ne sommes véritablement nobles, qu'autant que nous favons rester à notre place ; l'infolence, loin de nous rendre plus grands, ne peut que nous avilir, même lorsqu'elle paroît nous réussir le mieux. Cela est si vrai, qu'une femme qui conduit son mari, un fils qui gouverne son pere, se rendroient méprifables, s'ils ne cachoient pas avec foin l'empire qu'ils exercent, parce que toute usurpation nous est naturellement odieuse. & que l'amour de l'ordre & de la justice se trouve dans tous les cœurs qui ne sont pas entiérement corrompus. Ainsi, n'anéantissez donc point dans l'ame de votre fille la crainte

SUR L'ÉDUCATION 171

( telle que je viens de vous la dépeindre ); elle doit l'éprouver, vous devez l'entretenir. Respectons, reconnoissons les droits des autres, mais n'ayons jamais la bassesse donnés, puisque cette lâcheté nous a donnés, puisque cette lâcheté nous ôteroit le mérite de la modération à l'égard de ceux auxquels nous sommes fubordonnés, & d'ailleurs renverseroit l'ordre que nous devons maintenir autant qu'il nous

est possible.

Locke veut qu'aussi-tôt que les enfans avouent une faute, quelle qu'elle foit, on les loue au lieu de les punir; ce qui ne me! paroît pas raifonnable. Lorfque Adele s'accuse elle-même d'une petite faute, elle en est quitte pour une courte exhortation . toujours accompagnée de l'éloge de fa candeur & de sa confiance en moi : si c'est simplement un aveu, c'est-à-dire, une réponse à mes questions, je la punis en proportion de ce qu'elle a fait ; si elle vient me confier une faute grave, elle subit une pénitence, mais infiniment plus douce que si j'eusse découvert ce qu'elle a eu la sincérité de m'apprendre de son propre mouvement. Nous fortons des mains de nos Instituteurs avec des idées si fausses, qu'il n'est pas étonnant que nous ayons besoin de l'usage du monde pour nous rectifier. Si l'éducation étoit bonne, l'expérience ne fe-

roit que nous démontrer la vérité des principes qu'elle nous a donnés, & alors nous conserverions ces principes, & nous en ferions la regle de notre conduite : au lieu de cela, en entrant dans le monde, la pre-Imiere chose que nous apprenons, c'est quetout ce qu'on nous a enseigné relativement à la morale, étoit ou faux ou exagéré : cette découverte met fort à l'aise, car elle autorise à ne regarder tous les principes que comme des préjugés, & elle permet de se livrer à toutes ses passions. Lorsqu'un enfant, qui avoue son tort, reçoit plus d'éloges que s'il n'avoit point fait de fautes , il doit en conclure très-naturellement, qu'on peut impunément faire mal, pourvu qu'on ait la bonne foi d'en convenir. C'est pourquoi nous voyons tant de personnes se glorifier de leurs défauts mêmes , & dire avec une ridicule vanité: j'avoue que j'ai de l'humeur, des caprices, de la violence; comme si ces phrases devoient tout excuser, tout réparer. Persuadez à votre enfant qu'il est bien , qu'il est noble de favoir reconnoître ses fautes avec franchise & avec grace; mais qu'il est encore mille fois plus beau de n'en point commettre. Lorfqu'une jeune personne est tout à fait sortie de l'enfance, quels contes ne lui fait-on pas, avec la louable intention de lui inspirer l'horreur du vice ! On croit faire des merveilles en lui difant :

s ur l'Éducation. 173 » qu'une femme qui n'est pas vertueuse, » n'est regardée de personne, qu'este est » bannie de la honne compagnie, &c.» Cependant quand on voit dans la bonne compagnie tant de semmes si peu vertueuses & si regardées, on en conclut que les meres & les gouvernantes sont menteuses, & qu'il est tout simple d'avoir un amant. Voilà tout ce qu'on gagne à n'être pas vraie. La vertu est si belle, qu'il n'est pas nécessaire d'employer l'artifice pour la faire aimer. Laissons le mensonge & la dissimulation au vice, il en a besoin pour cacher sa dissornité; mais si nous voulons instruire, soyons vrais.

Passez moi, dans cette seule Lettre, un peu de pesanteur, parce qu'avant tout il faur être clair. J'entends par des principes, des idées justes sur ce qui est bien & sur ce qui est mal; j'entends par vertu, le goût des choses honnêtes, fondé sur les principes, & fortifié par l'habitude de bien faire. Il est évident que l'éducation peut donner les principes, & je crois vous avoir prouvé, dans mes autres Lettres, qu'elle peut donner aussi les vertus. Mais vous me direz, sans doute, que tout cela ne suffit pas pour rendre véritablement vertueux, & qu'il faut encore que l'expérience nous ait appris à connoître toutes nos forces, & à favoir les employer. Avoir de l'expérience, c'est sur-tout avoir éprouvé, dans un certain espace de

17

temps, à-peu-près toutes les tentations dont on est susceptible; c'est savoir que nous ne pouvons être heureux & estimés qu'autant que nous fommes vertueux, & que nous avons le courage de résister à nos passions. Si vous vous contentez de dire cela à votre Eleve, vous ne lui donnerez qu'une leçon, & non de l'expérience qui ne peut s'acqué-rir que par des faits. Produisez donc des événemens, offrez-lui des tentations, multipliez les épreuves, redoublez-en l'attrait à mesure que sa raison se sortifie ; quand elle fuccombe, que la punition naisse de la chose même ; par exemple , si elle faisoit un mensonge, imposez-lui une pénitence comme mere, pour la corriger : mais en. outre qu'elle fente, long-temps après le pardon , les inconvéniens de ce vice ; affectez d'avoir perdu toute confiance en elle, doutez de ce qu'elle vous dira, &c. enfin, que. tout soit en action, en situation, & votre fille à seize ans aura plus d'expérience que. la plupart des femmes n'en ont communément à vingt-cinq.

Il faut que je vous réponde encore, ma chere amie, sur une chose que je considere comme fort importante vous dites à votre. fille qu'elle doit regarder les domessiques comme des amis malheureux. Je n'ai jamais admiré cette idée, parce qu'elle manque de vérité; nous ne pouvons regarder une per-

SUR L'ÉDUCATION. fonne, fans aucune éducation, comme notre amie; au reste, l'exagération qu'il y a dans cette maxime, est bien excusable, car elle ne vient que d'un bon cœur. Je ne connois rien de plus dangereux pour une jeune personne, que la familiarité avec les domestiques. Il faut lui recommander la politesse avec eux; mais lui défendre expressément toute espece de conversation, quelque courte qu'elle puisse être, car elle ne prendroit, dans de tels entretiens, que des expressions triviales & ridicules, des fentimens bas, & le goût de la mauvaise compagnie, qui vient principalement de ne pouvoir supporter nulle sorte de contrainte, & de présérer la fociété des personnes subalternes, à celle où l'on est obligé d'avoir des déférences & des égards qui paroissent gênans lorsqu'on a pris l'habitude de dominer. Adieu, ma chere amie, je crains bien que cette lettre ne vous paroisse ennuyeuse à la mort; mais si vous voulez y résléchir, vous sentirez qu'elle étoit nécessaire pour achever de vous faire connoître mon plan d'Éducation.



### LETTRE XXVII.

# Réponse de la Vicomtesse.

H bien, ces idées fur l'Education que je croyois fi lumineuses, ne valent donc rien ? il n'y a pas même moyen de le nier, car l'expérience me l'a déjà prouvé. Il y avoit trois mois que je travaillois à corriger Constance de l'impolitesse de répondre toujours oui, non, fans ce Monfieur ou Madame, pour lequel les enfans ont tant d'aversion. Toutes mes fouffrances & toutes mes maladies n'y faisoient rien ; enfin , votre Lettre m'a décidée au grand parti de mettre ma pauvre petite Constance en pénitence pour cette même cause : &, depuis quatre jours, elle n'a pas manqué une seule fois de bien dire distinctement , out , Monsieur, oui , Madame , ce qui m'a persuadée qu'en effet votre méthode est présérable à la mienne.

J'ai eu hier une très-vive dispute à votre sujet; c'étoit à souper chez Madame de B.... On a parlé de vous & de Madame d'Ostalis, & l'on a trouvé sort mauvais que vous ne soyez pas venue aux couches d'une niece que vous prétendez aimer comme si

SUR L'ÉDUCATION. 177 elle étoit votre fille ; j'ai eu beau dire que Madame d'Ostalis ayant vingt-un ans , la plus brillante santé, & n'accouchant point pour la premiere sois, il étoit assez simple que vous n'eussiez pas abandonné vos enfans, & fait deux cents lieues pour venir être témoin d'un événement qui , raisonnablement, n'avoit pas dû vous causer la plus légere inquiétude ; on s'est obstiné à soutenir que vous n'aviez point de sensibilité, & que vous n'aimiez point Madame d'Oftalis ; que vous ne l'aviez élevée avec tant de soin, & que vous n'aviez fait tant de sacrifices pour l'établir avantageufement, que par vanité. Dans ce pays ci on compte pour rien tous les procédés essentiels, & l'on ne donne des éloges qu'aux petites choses; c'est qu'on loue à regret ce qu'on ne voudroit pas imiter , & par cette raifon on admire la sensibilité, non quand elle fait de grands facrifices, mais quand elle fe manifeste par des attentions, des visites, de petits foins, parce que toute personne bien minutieuse & bien désœuvrée, peut en donner de semblables témoignages.

Eh bien, mon cœur, malgré vos prédictions, M, de Limours est plus que jamais r'engagé dans ses premiers liens! Madame de Gerville a repris tout l'empire qu'elle avoit perdu un moment; M. de Limours passe sa vie chez elle, & ce dernier raccommodement, par l'humeur qu'il m'a caufée, n'a fait que nous éloigner l'un de l'autre infiniment davantage que nous ne l'étions avant la brouillerie. J'ai deux filles. l'aînée fera vraisemblablement établie avant deux ans, puifqu'elle en a quinze, & j'ai la douleur de penser que c'est la semme la plus intrigante & la plus malhonnête qui sui choisira un mari !.... car M. de Limours méprisant Madame de Gerville autant qu'elle le mérite, est entiérement subjugué par elle; il a d'ailleurs une telle infouciance, & une si grande indolence, qu'il est charmé que quelqu'un ait pris la peine de le gouverner, afin de lui épargner celle de réfléchir & de se décider ; cependant il ne manque point d'esprit, il a naturellement de la pénétration, de la finesse, & un bon cœur. Ah! si j'avois voulu!... si j'avois suivi. vos conseils!... je ne serois pas austi malheureuse... oui, malheureuse, je le fuis. Connoissez toute mon inconséquence. toute ma bizarrerie ; j'ai passé quatorze ans fans fonger un moment à l'avantage qui pouvoit réfulter de trouver fon ami dans fon mari ; ce n'est guere que depuis dixhuit mois que je me suis avisée d'y penser : tout à coup j'ai vu M. de Limours avecd'autres yeux, ou, pour mieux dire, je l'ai regardé, je l'ai écouté, & j'ai connu, avec une surprise inexprimable, que si je ne

SUR L'ÉDUCATION. l'avois pas aimé jusqu'alors, c'étoit uniquement par distraction, & parce que je m'étois occupée de toute autre chose. Quand on a passe trente ans, qu'on a renoncé à la coquetterie, qu'on est fatiguée de la dissipation, on n'a rien de mieux à faire que d'aimer son mari, si l'on peut. Tandis que je me livrois à ces fages réflexions, M. de Limours se brouille avec Madame de Gerville ; j'en ressentis une joie qu'il dut facile. ment pénétrer, je crus même qu'il en étoit flatté; il dînoit plus souvent chez lui, il n'avoit plus l'air de s'y ennuyer, tout alloit au gré de mes desirs, quand tout à coup il revoit Madame de Gerville, se raccommode, &, comme autrefois, abandonne fa. maison, de maniere que je passe souvent quinze jours fans l'appercevoir. Cette conduite m'a caufé un chagrin que j'ai d'abord témoigné naïvement ; mais quand j'ai vu que M. de Limours en étoit plus embarrassé que touché, j'ai changé de maniere, & je lui ai montré le plus profond mépris ; alors l'aigreur a succédé aux reproches ; enfin , nous fommes mille fois plus mal ensemble que vous ne nous avez jamais vus. Combien je fens, dans cet instant fur-tout, la privation d'une amie telle que vous !.... Adieu; j'ai trop de noir pour m'entretenir davantage avec vous, je ne veux pas troubler la paix dont yous jouissez ..... Quelle différence

dans nos fituations !.... Vous avez époufé l'homme du caractere le plus décidé, & même le plus impérieux : il méprisoit les femmes; il vous fit éprouver toutes les injustices de la jalousie la plus absurde, en même-temps il prit pour une autre la plus violente passion; vous avez trouvé le moyen de le détacher de votre rivale, d'obtenir son estime, sa tendresse & toute sa confiance; & moi, l'on m'a donné pour mari, l'homme le plus facile à gagner, à conduire, & je n'ai jamais eu le moindre pouvoir sur son esprit, & je ne puis parvenir à l'éloigner d'une femme qu'il n'aime point & qu'il méprise. Ah! je ne le vois que trop à présent ; nous faisons nous-mêmes notre destinée. A ma place vous eussiez trouvé le bonheur ; à la vôtre j'eusse été la plus infortunée de toutes les créatures. Adieu, ma chere amie ; du moins plaignez-moi , écrivez-moi; retracez moi toutes les fautes que i'ai faites, montrez-moi les conséquences des étourderies qui m'ont causé tant de chagrins; je ne sens tout cela que confusément; je voudrois en avoir des idées plus claires, non pour moi, mon fort est fixé, mais afin de mieux dépeindre à mes filles de si terribles inconvéniens : que du moins la triste expérience que j'ai acquise, puisse leur être utile, & je serai consolée des peines qu'elle me coûte.

SUR L'ÉDUCATION.

Le Chevalier d'Herbain est enfin arrivé; il est toujours aussi gai & aussi aimable que vous l'avez vu; il prétend qu'en cinq ans nous avons absolument changé de manieres, de mœurs, d'usage, & qu'il se trouve aussi étranger ici qu'il pouvoit l'être à Constantinople. Au reste, l'étonnement qu'il afsecte pour tout ce qu'il voit, est fort drôle, & lui sied très-bien. Il m'a chargé de le mettre à vos pieds, & il compte écrire au Baron la semaine prochaine.

#### LETTRE XXVIII.

Réponse de la Baronne.

QUE vous m'affligez, ma chere amie, par le détail de votre situation! & vous voulez que j'aie la cruauté de remettre sous vos yeux toutes les petites sautes qui ont produit de si grands malheurs! Ne m'auriez-vous point demandé des reproches, seulement afin de me toucher, & pour m'ôter la force de vous en faire? Ce ne seroit pas la premiere fois que vous auriez employé, avec moi, cette petite ruse; mais, ma chere amie, ne savez-vous pas qu'il m'est impossible de laisser échapper une occasion de vous prêcher! d'ailleurs, je suis très-persua-

## 182 LETTRES

dée que vous pouvez encore, si vous le voulez fincérement, changer votre fort & le rendre parfaitement heureux; mais il faut pour cela de la perfévérance & une volonté ferme & décidée. Votre premier tortifut de croire, jadis, que c'étoit un très-bon air que celui de paroître froide & dédaigneuse pour fon mari; il avoit à peu près la même idée, & cette conformité d'opinions ne devoit pas vous rapprocher. A l'égard des chagrins que vous caufe fa liaifon avec Madame de Gerville, il n'est encore que trop vrai que vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. J'ai confervé toutes vos Lettres. J'ai, ce matin, cherché & trouvé celle que vous m'écrivîtes, à ce sujet, il y a douze ans; elle est-là sur ma table, je vais la copier fidellement, la voici.

"A Enfin, ma chere Cousine, tous mes y vœux sont accomplis, je n'ai plus de y craintes, d'inquiétudes pour l'avenir; je y suis sure, maintenant, d'être à jamais y libre & paisible; M. de Limours est y amoureux d'une semme de la société; on y affure que c'est une possion véritable, y qu'elle est partagée, & que l'engagement, y de part & d'autre, est pris pour la vie. A y ptésent, si vous voulez savoir le nom de y l'objet, c'est Madame de Gerville; & y comme vous ne la connossifez point, je y vais vous faire son portrait. Elle est plus

SUR L'ÉDUCATION. 183 » agée que moi de quatre ans, par confé-po quent-elle en a vingt-quatre; elle est du prombre de ces personnes qui ne sont jo-» lies que trois ou quatre heures dans la » journée, c'est-à dire, aux lumieres & » avec de la parure; elle a une coquetterie » de mauvais ton, toute en mine & en 's fausse gaieté. Sa réputation est au moins » équivoque, car on prétend que M. de » Limours n'est pas son premier engage-» ment pour la vie; au reste, elle a ce » qu'on appelle beaucoup d'amis, ce qui » fignifie feulement qu'on reçoit beaucoup

» de monde chez foi. C'est enfin la per
» sonne la plus agissante, la plus visitante,

» & la plus intrigante qu'il y ait au monde,

» A considérer ceci politiquement, une » femme de ce caractere & de cette tour-» nure peut être utile à la fortune de M. de » Limours; elle intriguera pour lui & lui » donnera l'activité qui lui manque; & en-» fin elle m'affure une parfaite liberté. Il » est vrai que M. de Limours n'a pas été, » jusqu'ici fort gênant; mais ne pouvoit-il » pas, d'un moment à l'autre, par désœu-» vrement ; s'aviser de s'occuper de moi ?.... » Graces au Ciel, Madame de Gerville me » délivre de cette crainte; aussi, par recon-» noissance, je lui donne à souper, je lui » prête mes loges, & je ne laisse pas échap-» per une occasion de louer sa figure, sa » fa maniere de se mettre, sa grace & son » esprit. Oh, elle n'a pas obligé une in-» grate !... Adieu, mon cœur, quittez donc » votre triste Champagne, revenez bien » vite, car il n'est point de joies parsaites » sans vous. »

Eh bien, ma chere amie, que dites-vous de cette lettre ? quelle étonnante revolution douze ans ont su produire dans vos idées & dans votre cœur! Quand notre bonheur n'est point sondé sur la raison, qu'il est fragile! Ce qui nous transporte aujourd'hui, demain peut-être fera notre tourment. Vous avez connu cette pauvre Comtesse de L.... qui se rendit, par sa jalousie, si insupportable à son mari; elle avoit tort fans doute, mais ce tort ne pouvoit nuire à sa réputation, & n'étoit même pas fait pour lui ravir, sans retour, l'amitié de son mari; au lieu de cela, ma chere amie, en montrant tant de joie de ce qui devoit naturellement vous affliger en secret, en accueillant, en recherchant votre rivale, vous avez resserré les nœuds que vous voulez en vain rompre aujourd'hui. Cette conduite imprudente blefsoit toutes les bienséances, & vous savez quels prétextes elle fournit par la fuite à Madame de Gerville même, pour vous noircir & vous calomnier auprès de M. de Limours. Mais ne parlons plus du passé, c'est du présent & de l'avenir que nous devons nous

SUR L'ÉDUCATION. 185 nous occuper; il s'agit d'obtenir de M. de Limours le sacrifice d'une liaison indigne de lui, & dans laquelle il n'a pas même trouvé, pour sa fortune, les avantages que vous en attendiez, car fon attachement pour une femme aussi intrigante & aussi dangereuse, n'a fervi qu'à lui faire faire beaucoup de fausses démarches, à le rendre suspect, souvent injustement, & enfin, à diminuer de l'estime qu'il étoit fait pour obtenir personnellement. Se peut-il, ma chere amie, qu'avec le desir de le ramener, vous ayez pris le parti de lui montrer le plus profond mépris! On peut excufer l'emportement, l'humeur, l'injustice même, mais le dédain & le mépris ne fe pardonnent point, Laissez voir del la tristesse, du chagrin; saissilez la premiere occasion de vous expliquer, alors avouez vos torts avec franchife, c'est le seul moven de lui faire fentir les fiens ; vous ne le rapprocherez pas de vous en un jour; mais en persévérant dans cette conduite, sovez sûre qu'avant un an, il vous accordera toute sa confiance & toute fa tendresse, puisqu'it n'a rien de véritablement essentiel à vous reprocher, & qu'au fond it vous estime. Adieu, ma chere amie; ne me laissez rien ignorer de ce qui vous intéresse, & sur-tout les détails relatifs à M. de Limours.

### LETTRE XXIX.

De la même à la même.

Le vous envoie, ma chere amie, une lettre d'Adele; vous serez sûrement contente de l'écriture, & peut-être étonnée d'y trouver plusieurs fautes d'orthographe; mais, en permettant à Adele de vous écrire une fois par mois, je l'ai prévenue que je ne corrigerois ni fon ftyle, ni fon orthographe; elle vient de m'apporter sa lettre, je lui en ai fait remarquer les fautes : elle vouloit en écrire une autre, ce que je n'ai pas permis; de maniere qu'elle voit partir celle-ci avec beaucoup de chagrin, & elle attend avec impatience le 12 du mois d'Avril, dans l'efpérance de pouvoir prendre sa revanche, en vous envoyant une lettre parfaite, & c'est justement cette émulation que je veux entretenir. A propos d'écriture, je veux vous dire ici la maniere dont j'ai fait enseigner Adele, & que je vous conseille d'employer pour Constance. J'ai remarqué que la plus fatigante de toutes les leçons, pour les enfans, est celle d'écriture, parce qu'en effet rien n'est plus ennuyeux que de remplir une grande page, en répétant toujours

Sur l'Éducation. une ou deux phrases, qui forment en tout deux lignes. J'ai donc fait écrire, par un excellent Ecrivain, la valeur de neuf ou dix volumes d'extraits instructifs & amusans, pour servir d'exemples à mes enfans; les uns en grande & en moyenne écriture, pour la premiere enfance, & les autres en petit caractere, pour l'age de douze, treize, quatorze & quinze ans. Tous ces exemples font sur des feuilles détachées , & lorsqu'un volume est fini, on passe à un autre. De cette maniere, Adele trouve fa leçon agréable, s'instruit en écrivant; & comme elle écrit, dans le même espace de temps, une beaucoup plus grande quantité de mots différens, que les autres enfans qui ne copient qu'une seule ligne, elle apprendra certainement l'orthographe infiniment plus promptement.

Non, ma chere amie, Adele n'est point une petite personne déjà parfaite; la nature Iui, a même donné de très grands défauts, & je n'ai pu encore que les réprimer & non les détruire entièrement. Elle est violente, étourdie, légere, & par consequent indiscrete, inconsidérée, peu capable d'une application sujvie. Avec les personnes qu'elle ne craint pas, elle est impatiente, raisonneuse; emportée; mais, comme tous les ensans, elle sait parfaitement se soumettre à la nécessiré, & n'ignorant pas que l'ai

188

également le droit & la volonté de la punir quand elle fait mal, elle est avec moi d'une extrême soumission. Elle s'est échappée deux ou trois fois avec Miss Bridget; mais enfin ayant reconnu que Miss Bridget est tout aussi inflexible que je puis l'être, elle la respecte maintenant, & lui obéit ainsi qu'à moi. Nous la croirions parfaite en effet, fi je ne l'examinois pas attentivement, lorfqu'elle croit que je ne prends pas garde à elle. Pendant sa leçon de dessin, j'écris ou ie lis, & souvent je la surprends se moquant de Dainville, ou faisant des mines d'impatience, & je vois clairement que si je n'étois pas présente, elle seroit avec lui aussi impertinente qu'indocile, Rien n'est plus facile que d'en imposer à un enfant; mais quand on a fu forcer à la foumission un esprit naturellement impérieux, il ne fautplus l'abandonner à lui-même un seul instant ; car , fi vous perdez de vue l'enfant que vous avez dompté, soyez sûre qu'il se dédommagera, à la premiere occasion, de la contrainte que vous lui impofez : plus il fera foumis avec vous, plus il fera intraitable avec les autres; alors, loin de lui ôter un vice, vous ne ferez que lui en donner de nouveaux : la douceur qu'il vous témoignera ne sera que de la souplesse; & deviendra de la fausseté & de l'hypocrisse. Ainsi, ne le quittez donc que pour le remettre en des

mains auffi fûres que les vôtres; ayez toujours les yeux fur lui, jusqu'à ce que le temps, la raison & l'habitude aient absolument changé son caractere. Au reste, Adele a d'excellentes qualités; elle est d'une extrême sensibilité; elle est généreuse, incapabla d'envie, elle n'a jamais d'humeur, & elle

aura surement beaucoup d'esprit.

Il est essentiel d'accoutumer les enfans às traiter tous leurs Maîtres, non-feulement avec politesse, mais avec respect, car it faut leur persuader qu'ils doivent de la reconnoissance à toute personne qui leur donne une connoissance utile ou un talent agréable; ce sentiment de reconnoissance rejaillira fur le pere & la mere qui dirigent l'éducation, & les leçons en seront prises avec bien plus de fruit. Adele, hier, croyant que je ne la voyois pas, arracha des mains de Dainville un crayon, qu'il ne tailloit pas assez vîte à son gré; je l'obligeai à lui faire des excufes que je dictai moi-même dans les termes les plus humbles, ce qui lui coûta beaucoup. Quand nous fûmes seules, elle me dit qu'elle ne croyoit pas devoir tant de respect à un jeune homme, comme M. Dainville. Mais, répondis je, il veut vous donner un talent charmant; il vous confacre fon temps & ses soins, il est un de vos: bienfaiteurs. - Bienfaiteur !.... Un Maitre!.... Eh bien, ne voulez-vous pas

LETTRES

1.00 dire qu'il est payé pour cela, & qu'il ne fait que son devoir? Si cette raison vous dispense de la reconnoissance, vous serez ingrate avec tout le monde : par exemple, moi, en vous élevant, en vous corrigeant, en vous récompensant, je ne fais que remplir mon devoir, ainfi vous ne m'en avez donc aucune obligation .... - Oh , Maman, pouvez - vous comparer .... - Jé fais bien que vous me devez beaucoup plus qu'à M. Dainville, mais il est différens degrés de reconnoissance; & si l'on ne sent point du tout les petites obligations, l'on est incapable de ressentir fortement les grandes ; enfin , si vous n'avez nulle reconnoisfance pour M. Dainville, yous n'en aurez sûrement qu'une très-soible pour moi. Ce raisonnement a fait une très-vive impression fur Adele, & je fuis bien certaine qu'elle se piquera de montrer beaucoup de reconnoissance à Dainville, afin de me convaincre qu'elle en a une fans bornes pour moi. Elle a parfaitement compris que toute perfonne qui ne manque à aucun de fes devoirs relativement à nous, contribue autant qu'il est en elle à notre félicité, & par-là mérite de nous inspirer un sentiment de gratitude proportionné au bonheur qu'elle nous procure, & elle a meme fenti que li ces devoirs font remplis avec affection, notre affection seule pouvoit en erre Te prix.

sur L'Éducation. 191 préfent, ma chere amie, il faut que je

A présent, ma chere amie, il faut que je vous dise un mot de nos plaisirs, nous en avons eu de très-brillans ce mois-ci : par exemple, nous avons joué la Comédie, & mes enfans étoient nos principaux Acteurs; je vois d'ici votre surprise. Comment ! Adele a joué un rôle d'amoureuse! Adele sait déjà ce que c'est que l'amour, un amant, des passions violentes ! Rassurez - vous, Adele ne sait rien de tout cela ; nous avons joué deux Comédies, dans lesquelles il n'y a ni amour, ni passions violentes, ni hommes; il est nécessaire de vous expliquer cette énigme : en voici le mot : J'ai fait un Théatre à l'usage des enfans & des jeunes personnes ; il faut aux enfans, comme nous l'avons déjà dit, des tableaux, des images vives & naturelles qui puissent frapper leur imagination, toucher leur cœur, & se graver dans leur mémoire. Voilà le principe qui a produit cet Ouvrage; toutes ces petites Pieces forment un Recueil de lecons sur tous les points de morale ; j'ai peint des travers, des défauts, des ridicules : mais, en général, j'ai évité de présenter des personnages véritablement odieux; ce sont des rôles dangereux à faire jouer; les enfans peuvent oublier le dénouement & la morale qu'on en tire; & les traits de malignité restent dans leurs têtes : ils s'approprients pour ainsi dire, ce qu'ils apprenent par

cœur & ce qu'ils représentent. J'ai fait des Pieces pour Adele & pour mon fils. Dans les premieres, tous les Personnages sont des femmes, & tous ceux des fecondes font des hommes; ce qui m'étoit facile, puisque je bannissois l'amour de mon Théâtre ; & d'ailleurs, la familiarité que les répétitions établissent nécessairement entre les Acteurs. ne peut s'accorder avec l'exacte décence qui convient à de jeunes personnes. Il m'a paru que ce nouveau genre de Pieces pouvoit être utile à l'éducation de la jeunesse. De cette maniere, un enfant, en s'amufant, exerceroit sa mémoire, formeroit sa prononciation ; il acquéreroit de la grace , & perdroit l'embarras & la niaiserie de l'enfance : après avoir joué un rôle rempli de bonté, de délicatesse, de générosité, il rougiroit d'être indocile ou infensible; enfin, il chériroit la vertu qu'il verroit aimable ou applaudie. Mais, je le répete, il est absolument nécesfaire que les Pieces soient faites exprès pour ce dessein; car la premiere de nos Pieces de Théâtre feroit dangereuse, & en mêmetemps au-dessus de l'intelligence de l'enfant de dix ans le plus spirituel.

Nous avons joué, le premier de Mars, deux Pieces; la premiere ayant pour titre: Les Flacons; & la feconde, La Colombe. Madame de Valmont & moi, avons pris l'emplui de Mete & de Fées; Adele joue les

SUR L'ÉDUCATION. 193 grands rôles, & deux jolies petites filles d'une Femme de Chambre de Madame de Valmont forment le reste de notre Troupe. Quatre jours après, il y eut une représentation où nous ne fûmes que spectatrices ; c'étoit le tour des hommes, qui jouerent le Voyageur & le Bal d'Enfans; les Acteurs étoient M. d'Almane, Théodore, M. de Valmont & fon fils, Charles, qui a treize ans, & qui est d'une figure charmante, M. d'Aimeri, Dainville, & deux Valets-de-Chambre. Charles eut le plus grand succès dans le Voyageur, & Théodore joua fort joliment dans la seconde Piece. Il y a beaucoup d'émulation entre nos deux Troupes ; mais nos Acteurs les plus distingués font Charles & Adele, qui est véritablement furprenante pour son âge. Nos Spectacles ont si bien réussi, que nous donnerons les mêmas repréfentations encore une fois dans le courant du mois. Nous avons un très joli théâtre', & une falle qui contient deux cents personnes, & qui est parfaitement remplie par nos voisins, nos gens & des paysans; ce qui forme pour nous un auditoire trèsimpofant, quoiqu'il nous ait traité jusqu'ici avec beaucoup d'indulgence. Adieu, ma chere amie; si vous desirez des billets pour la premiere repréfentation, mandez - le moi.... Oh , que je voudrois que vous pusfiez voir ce petit Spectacle ! j'en jouirois Tome 1.

194 LETTRES

doublement si vous y étiez , & peut être vous intéressement ; lplus que vous ne l'imaginez , car les graces touchantes & naïves de l'enfance prêtent un charme inconcevable à ces foibles productions.

# LETTRE XXX.

Réponse de la Vicomtesse.

I je veux des billets pour aller à vos Comedies, vqus m'en enverrez! Croyez - vous que ce soit-là une jolie plaisanterie, & qu'il foit généreux d'insulter ainsi au chagrin que l'éprouve d'être féparée de vous ? Je fuis bien sûre que je préférerois vos Spectacles d'enfans à la plupart de ceux que je vois ici; par exemple, à celui auquel j'ai été hier. M. de Blésac a donné une très-jolie sête à fa maison de campagne ; il avoit rassemblé environ quinze femmes de la meilleure compagnie, & excepté cinq ou fix , toutes extrêmement jeunes. La fête commença par une illumination charmante dans le jardin . & finit par un Spectacle fort différent des vôtres; on joua deux pieces dont vous avez pu entendre parler, parce qu'elles passent pour être fort jolies dans leur genre ; mais elles sont si indécentes, que surement de notre

SUR L'ÉDUCATION. temps, c'est à dire, il y a dix ans, il n'existoit pas une seule femme de bonne compagnie qui eût avoué les avoir lues. Eh bien, au milieu de cent hommes, nous les avons vu jouer sans aucun embarras . & l'on a même demandé à M. de Blefac une seconde représentation de ce Spectacle. Pour moi, je vous avoue que je n'avois pas d'idée d'un tel excès de licence & que j'ai admiré l'intrépidité de toutes ces jeunes personnes pendant tout le temps qu'a duré la Comédie, elles qui d'ailleurs paroiflent fi timides, & quelquefois affectent tant d'embarras en entrant dans une chambre. Si j'avois pu, fans pruderie, me dispenser d'aller à la seconde représentation, je n'aurois certainement pas pris l'engagement d'y retourner; car, au vrai, je n'ai pas l'esprit & le goût assez corrompus pour préférer de semblables Pieces à celles de la Comédie Françoise. Madame d'Ostalis étoit priée de cette fête, & n'a point voulu y venir, ce que j'ai fort ap-prouvé; & certainement; si j'avois vingt ans, j'aurois fait comme elle, en dépit de la mode & du pouvoir de l'exemple.

Je vous dirai, ma chere amie, que je fais beaucoup de progrès dans la Langue Angloife, je commence à lire la profe fort joliment. A propos de cela, connoiffezvous un Livre Anglois fur l'Education,

qui a pour titre : Lord Chesterfield's letters to his fon (1). C'est un impertinent Auteur que ce Lord Chestersield! Ecoutez, je vous prie, comment il nous traite, & voyez si vous vous reconnoîtrez dans, ce galant portrait que je traduis littéralement (2). « Les femmes sont seulement » de grands enfans; elles ont un amusant » babil, & quelquefois de l'esprit. Mais, » depuis que j'existe (& il étoit très vieux.) » je n'en ai jamais connu une feule qui » eût un solide bon sens , ou qui sût agir » & raifonner conféquemment pendant » vinge quatre heures..... Un homme de » bon fens doit feulement les flatter & » s'amuser d'elles, comme il feroit avec » un joli enfant, mais il ne doit jamais les » confulter ou leur confier de férienfes » affaires. » Approuvez - vous, ma chereamie, qu'un pere donne à son fils une telle opinion des femmes ; outre qu'elle est injuste & fausse, elle me paroît dangereuse; car l'homme qui méprise les femmes, n'est pas plus qu'un autre à l'abri de leurs séduc-

(1) Lettre de Milord Chefterfield à son fils.

<sup>(</sup>a) Yomen are only children af a larger growth; they have an Entertaining statle, fometimes wit; but for folid, reafoning good fenfe. J never in my life knew on that had it, reafoning good fenfe. J never in my life knew on that had it, reafoning good fenfe. J never in my life knew to that had it, reafoned or after configuration for who reafoned or after configuration for who reafoned only triffles with them plays with them humours and fl. etters them as he does with a fprightly forward child but he neither confults them about not truth them with ferious matters, vol. 1

SUR L'ÉDUCATION. 197 tions, & s'avilit en les aimant. Au reste, moi, qui fuis plus juste que Milord Chesterfield, je conviendrai qu'il y a beaucoup d'esprit dans ses Lettres; mais il me semble qu'en général, il attache trop de prix à ce qu'il appelle les graces & le bon ton. Quand son fils debute à Paris dans le grand monde, Milord Chestersield est principalement tourmenté par la crainte qu'il n'y paroisse gauche; il s'occupe beaucoup moins de son caractere & de son cœur que de ses manieres; toutes ses Lettres font remplies des détails les plus minutieux relativement aux usages du monde ; il lui enseigne comment on doit se moucher de bon air; il l'exhorte à ne pas répandre de sauce en servant à table, à ne point cracher en parlant, à ne jamais rire aux éclats, &c. Enfin, il a une telle passion de voir son fils à la mode, qu'il facrifie même les mœurs à cette frivole fantaisie, & qu'il lui conseille de prendre deux maîtresses à la fois. D'ailleurs, cet homme qui se piquoit d'avoir un si bon ton . en avoit un très - mauvais ; il y a fouvent, dans ses lettres, des pages entieres écrites en François; je ne vous en citerai qu'un pasfage ; il conte à fon fils, qu'une femme de très bonne compagnie entreprit de le former, & qu'un jour, dans un cercle, elle dit à plufieurs personnes : « Savez-vous que j'ai » entrepris ce jeune homme, il faut que

108 » vous m'aidiez à le dérouiller, il lui faut » nécessairement une passion; & s'il ne » m'en juge pas digne, nous lui en cher-» cherons quelqu'autre. Au reste, mon no-» vice, n'allez pas vous encanailler avec » des filles d'Opéra, qui vous épargneront » les frais du fentiment & de la politesse, » mais qui vous en coûteront bien plus à » tout autre egard. Je vous le dis encore; » si vous vous encanaillez, vous êtes perdu, » mon ami. Ces malheureuses ruineront & » votre fortune & votre fanté, corrom-» pront vos mœurs, & vous n'aurez jamais » le ton de la bonne compagnie (1). »

Je sais bien qu'on a trouvé quelquesois dans la bonne compagnie des femmes qui ont entrepris de former des jeunes gens, mais je ne crois pas qu'on en ait jamais vu s'exprimer d'une femblable maniere. Ces Lettres de Milord Chersterfield sont en quatre volumes, & je les ai finies; vous voyez que je travaille férieusement. Je commence aussi à donner beaucoup de temps à l'éducation de Constance, je la fais lire, je lui apprends par cœur les petits Contes que vous m'avez envoyés, je la garde presque toute la journée avec moi; enfin, l'imite de mon mieux tout ce que vous faites pour Adele. Je recueille déià les fruits de ces

sur l'Éducation. foins si doux, ma maison me devient plus agréable, la diffipation m'est moins nécesfaire . & ma fanté est meilleure. Constance est également sensible, douce & soumise; mais depuis que je la mets en pénitence, elle m'a fait plusieurs mensonges, afin de se soustraire à la demi-correction que je lui fais subir, suivant votre méthode, quand elle m'avoue une faute un peu grave. Comment remédier à cela ? Comment empêcher un enfant de mentir, lorsqu'il se croit parfaitement sûr de n'être point découvert? Comment s'y prendre enfin pour lui donner de la conscience ? Répondez-moi là-dessus avec le plus grand détail, car cet article me paroît le plus important de tous.

J'ai passé avant-hier toute la matinée avec Cécile, dont la santé est presque entiérement rétablie; elle nous dit, à Madame d'Ostalis & à moi, que ce qu'elle avoit vu du monde ne le lui seroit pas regretter; qu'elle s'en étoit fait dans sa solitude une idée bien dissérente, & que sa chimère étoit beaucoup plus séduisante que la réalité. « Je rencontre toujours, dit-elle, l'image » de la contrainte & de la dépendance; je » cherche vainement celle du bonheur & de la liberté; je ne vois que des chaînes » ridicules, des travers & des bizarreries » révoltantes : elle ajouta qu'elle retourneroit dans son Couvent sans éprouver d'au-

tre regret que celui de nous quitter, car elle a véritablement une amitié fincere pour Madame d'Ostalis & pour moi, & ce sentiment est bien partagé. Depuis deux mois, Madame d'Olcy se conduit fort bien avec elle, & se pique même de l'aimer beaucoup. Quand elle a vu que nous lui rendions des foins, & que nous allions déjeûner avec elle au moins trois ou quatre fois par femaine, elle a commencé à s'en occuper, & l'a fait connoître à plusieurs personnes de ses amies. Cécile est si intéressante par sa figure, fon esprit & ses graces naturelles; que tout ce qui la voit est charmé d'elle, aussi est-elle à la mode autant qu'on peut l'être dans sa situation ; c'est-à-dire, que toutes les femmes qui ne peuvent être jalouses d'une Religieuse, veulent la voir, la connoître, & parlent d'elle avec enthousiasme. Tous ces fuccès ont décidé Madame d'Olcy à afficher dans le monde un grand sentiment pour elle, qui lui fait beaucoup d'honneur, & qui ne l'a cependant point empêchée de faire entendre à Cécile qu'elle desiroit que son séjour à Paris ne se prolongeat pas davantage. Cécile vouloit partir fur le champ; mais, comme les Médecins demandent encore cinq femaines, j'ai exigé fa parole qu'elle resteroit ici jusqu'au mois de Mai: ce qu'elle m'a promis, quoiqu'avec beaucoup de répugnance.

SUR L'ÉDUCATION. 201 Adieu, ma chere amie, n'oubliez pas, rendant ma réponse à la charmante pe-

en rendant ma réponse à la charmante petite Adele, de l'embrasser de ma part aussi tendrement que si c'étoit pour vous. A propos, (& c'est en effet bien à proposd'Adele) mandez-moi donc avec un peu plus de détail ce que vous pensez de Charles, fils de Madame de Valmont ; je sais qu'il a treize ans, qu'il est d'une figure charmante, qu'il joue la Comédie à merveille, ce qui suppose de l'esprit & de la grace ; & d'ailleurs quel est son caractere? Quelle est sa naissance? que sera sa fortune? J'ai la plus vive impatience d'être instruite positivement de tout cela ; car je prévois que ce petit Charles , si joli, si près de vous, si souvent avec Adele, pourroit bien par la fuite jouer un rôle encore plus intéressant que ceux que vous lui donnez. Adieu; fongez que si votre réponse à cet égard n'est pas claire & détaillée, je croirai que vous avez des projets que vous voulez me cacher.

### LETTRE XXXI.

Réponse de la Baronne.

E ne suis pas surprise, ma chere amie, que Constance, accoutumée à ne jamais recevoir de punitions, ait recours au mensonge pour s'en affranchir. Oui peut nous empêcher de commettre une mauvaise action qui nous est utile & agréable, lorsque nous fommes moralement fûrs qu'elle ne fera jamais découverte, & quand elle ne fait de tort à personne ? La conscience ! Mais qu'entend-on par la conscience? Un sentiment intérieur, qui, par le remords qu'il nous cause, nous punit de nos fautes. Ce fentiment n'existeroit point, si la vertu n'étoit qu'une chose de convention; c'est-àdire; fi, dans une autre vie, des récompenses immortelles ne lui étoient pas préparées; enfin, si tout mouroit avec nous, le Héros qui se dévoue au bien public, qui facrifie ses propres intérêts aux intérêts des autres, ne seroit qu'un insensé; tandis que le plus sage des hommes seroit celui qui se livreroit à toutes les passions qu'il pourroit fatisfaire, fans encourir les peines établies par les loix. La conscience n'est qu'un guide

SUR L'ÉDUCATION. 203 peu fûr, fans religion ; donnez donc à votre Eleve des sentimens religieux; persuadez-lui bien que dans tous les momens de fa vie , Dieu la voit & l'entend ; frappez fon imagination de cette importante & fublime idée ; donnez-lui l'exemple de la piété; qu'elle vous surprenne souvent priant Dieu, qu'elle foit convaincue que vous trouvez dans ce devoir toutes les confolations dont vous avez besoin, & que vous le remplissez avec joie. Faites-lui admirer les ouvrages de Dieu, les cieux, la terre, la verdure, les fleurs; que le fruit qu'elle mange, la rose qu'elle cueille, tout serve à lui rappeller la bonté & la puissance de l'Etre suprême qui a tout créé. Apprenez · lui des prieres courtes, fimples & touchantes, qu'elle puisse comprendre & sentir. J'en ai composé exprès pour Adele, & elle les dit avec un respect & une expression qui m'attendrissent toujours. Je lui parle souvent de son Ange tutélaire ; je le lui ai peint beau comme il doit être, couronné de fleurs immortelles, ayant des aîles brillantes, & voltigeant toujours autour d'elle ; cette image douce & riante émeut son cœur & séduit son imagination : elle sait que cet Etre charmant est aussi pur qu'il est beau ; qu'il déteste le mensonge , les détours , la gourmandise, la colere, & que toute bonne action lui plaît & l'enchante; elle craint

20

'd'affliger son bon Ange; & lorsqu'elle est bien raisonnable, elle me dit avec une satisfaction inexprimable: « Dieu me prob) tege, & mon bon Ange est content de » moi, » Je lui ai parlé aussi de l'esprit malfaifant , perverti par l'orgueil & par l'ingratitude, & que la céleste justice précipita du Ciel au fond des noirs abîmes de l'Enfer, gouffre affreux, éternelle demeure des méchans & des impies, & qui reçut pour premiers habitans des orgueilleux & des ingrats. Adele fait que cet esprit infernal n'est occupé qu'à nuire, qu'il causa la chûte du premier homme, & que c'est lui qui, pour nous perdre, nous suggere les criminelles tentations de manquer à nos engagemens, à nos réfolutions, ou de nous énorgueillir des dons de la nature que nous tenons de Dieu. Enseignez à Constance toutes ces différentes choses en causant avec elle ; cette espece d'instruction doit précéder celle du Catéchisme, que vous ne devez lui apprendre que lorfqu'elle aura fix ou fept ans. Prévenez la bien, en lui lisant le Catéchisme, que les Mysteres qu'il explique sont au-dessus de l'intelligence humaine ; que Dieu nous a faits pour l'aimer , & non pour le comprendre ; que d'ailleurs , nous sommes trop bornés pour oser soutenir que tout ce que nous ne pouvons concevoir est faux, puisque, dans la nature,

sur L'ÉDUCATION. 205 tout est presque mystere & prodiges pout nous, & qu'ensin, comme dit Montaigne, en parlant de l'incrédulité sur les choses indifférentes: « que c'est une hardiesse dan « gereuse & de conséquence, outre l'ab- » sur de témérité qu'elle traîne quant à soi, » de mépriser ce que nous ne concevons

» pas.» Telle est la maniere que j'ai employée pour inspirer à Adele une véritable piété, & lui donner, comme vous dites, de la conscience. J'ai mis en usage aussi, pour le même objet, un autre moyen qui vous paroîtra peut-être frivole, mais dont l'effet est fûr. Il est absurde de dire aux enfans qu'un petit doigt nous avertit de tout ce qu'ils font en secret, parce que c'est un menfonge & une bêtise; mais j'ai dit à ma fille que lorsqu'elle ne me répond pas avec sincérité, je le vois clairement dans fes yeux, & fur sa physionomie; & je ne la trompe point, car, lorsqu'on connoît les enfans, il est bien facile de lire sur leur visage tout ce qu'ils pensent : ainsi elle n'a jamais la tentation de me déguiser la vérité, sûre que je la pénétre toujours. D'ailleurs, à force de lui répéter que je fuis certaine qu'elle ne voudroit pas faire une faute grave, quand elle seroit convaincue que je ne pourrois jamais la découvrir, je le lui persuade; & il / est très-vrai que depuis quelque-temps elle

ne commet point de fautes, sans éprouver un pressant desir de m'en instruire : ce qui est tout simple, puisque, fans compter les raisons que je viens de vous détailler, elle croit que cet aveu sera, aux yeux de Dieu, une expiation, & aux miens, une preuve de confiance qui m'attachera davantage à elle. Enfin, ma chere amie, que la Religion foit la base de tout ce que vous ferez; ou vous ne ferez rien de véritablement folide. Occupez-vous en même-temps de donner à votre Eleve de l'empire sur elle-même; vous travaillerez alors sur des fondemens inébranlables, & votre ouvrage ne sera détruit ni par les passions, ni par les mauvais exemples.

Je connoissois les Lettres de Milord Chesterfield; je trouve tous les reproches que vous lui faites parfaitement sondés; mais s'il n'avoit pas tant dit du mal des semmes, vous auriez loué plusieurs choses de son ouvrage dont vous n'avez point parlé. N'est-il pas touchant, par exemple, qu'un homme dans le ministere & livré aux affaires & à l'ambition, écrive à son signé de huit ans, des lettres aussi longues, & aussi détaillées qu'instructives, puisqu'elles contiennent des abrégés de mythologie & d'histoire fort bien faits, & que cette correspondance, pendant plus de vingt ans, ait toujours été également exacte &

SUR L'ÉDUCATION. 207 fuivie? Je conviens qu'il eût été mieux encore d'élever fon fils foi-même, & de ne pas s'en féparer si long-temps; mais ce sils n'étoit pas légitime, ce qui ajoute beaucoup à tout ce que Milord Chestersield a fait pour lui. D'ailleurs, on trouve dans ces Lettres plusieurs principes excellens, une connoissance assez approfondie du cœur humain, de l'étudition, de l'esprit, de la finesse, de la raison; ensin, il me semble qu'elles doivent être regardées comme un ouvrage estimable à beaucoup d'égards, & comme un monument intéressant de la tendresse paternelle.

Comment se peut-il, ma chere amie, que vous ayez été à la fête qu'a donné M. de Bléfac ? & comment avez-vous pu vous résoudre à voir une seconde représentation d'un femblable Spectacle, vous à qui j'ai toujours connu un goût si vrai pour la décence? Est-il possible que vous ayez facrifié votre inclination & vos principes à la crainte frivole & ridicule d'être accufée de pruderie par des gens dans la bouche desquels ce reproche est presque toujours un éloge? Vous avez trente-deux ans, & votre réputation est faite? Premiérement vous n'avez point passé l'âge où l'on peut la perdre; & d'ailleurs ne l'avez-vous acquise que pour vous affranchir des bienféances qu'on doit respecter le plus ? Croyez au contraire

qu'il faut faire, pour la conserver, tout ce qu'on a fait pour l'obtenir. Songez encore que les mauvais exemples donnés par une personne estimable, sont les seuls véritable. ment dangereux. Si M. de Blésac n'eût pu rassembler à cette fête que des femmes d'une réputation équivoque, on n'eût certainement pas vu une seconde représentation de ce spectacle; un cri général se seroit élevé contre une pareille indécence, & elle eût été trouvée ce qu'elle est en esset; mais quand on a su que quelques personnes irréprochables étoient à ces pieces, on a porté un jugement différent : ainsi, vous avez contribué à un très-grand mal, celui de rendre l'indécence moins odieuse & moins révoltante, c'est à-dire, dans l'opinion générale; car il existe encore plusieurs bons esprits qui jugent des actions, non par les personnes qui les font, mais par ce qu'elles font véritablement. Enfin, quel exemple pour votre fille, prête à entrer dans le monde! Quand yous lui recommanderez la circonfpection, la décence la plus exacte & la plus scrupuleuse, de quels poids seront vos exhortations à cet égard ?..... Pardonnez-moi, ma chere amie, des reproches si peu mélnages; j'envisage avec douleur toutes les conséquences de votre étourderie, & j'en fuis trop sincérement affectée pour songer à mes expressions ; l'amitié trahit quand elle flatte

SUR L'ÉDUCATION. 200 flatte dans les choses importantes, & j'aimerois mieux risquer de vous déplaire, que de vous déguiser de vérités utiles. Maintenant, après vous avoir bien prêchée, je vais au nom de Madame de Valmont & au mien. vous remercier de toutes vos bontés pour Cécile, & vous demander une nouvelle grace. Nous avons lu à M. d'Aimeri l'article de votre derniere lettre, où vous parlez de Cécile, & de l'impression qu'a produit sur elle ce qu'elle a pu entrevoir du monde. Ce détail a fait le plus grand plaisir à M. d'Aimeri, qui, depuis la mort de son fils, se reproche chaque jour d'avoir sacrifié la malheureuse Cécile ; il est si cruellement puni par ses remords, qu'il est imposfible de ne pas le plaindre presque autant que sa victime, d'autant plus qu'il parle luimême à ses amis de cette tâche inesfaçable dans fa vie, avec une franchise & des regrets qui le rendent aussi intéressant qu'on peut l'être après une semblable faute. Il est depuis fes malheurs, dans la plus grande dévotion; & sa piété, aussi solide que sincere, en lui faisant connoître toute l'atrocité de son injustice, ajoute encore à ses remords. Il n'ignore point que Cécile aimoit le Chevalier de Murville, il pense sans cesse à elle, il se la représente telle qu'elle étois lorsqu'il la renvoya dans fon Couvent, dans tout l'éclat de sa jeunesse & de sa beauté. Tome I.

Cette image touchante le poursuit, m'a-til dit, en tous lieux, à toute heure, & lui infpire une compassion si tendre, qu'il m'a protesté souvent qu'il avoit véritablement pour Cécile une affection aussi vive que celle qu'il ressent pour Madame de Valmont. Cependant il n'a pu se résoudre à la voir depuis sa profession, quoiqu'il en ait mille sois formé le projet; mais il lui écrit, il a doublé fa penfion, & lui envoie chaque année, avec profusion, toutes les petites choses d'agrément qu'une Religieuse peut desirer. Cécile, dont le cœur sensible ne demande qu'à s'attacher. a pris pour lui la tendresse la plus vraie, & la lui témoigne de la maniere la plus touchante dans des lettres qui ne peuvent qu'aggraver fa douleur & le repentir de son malheureux pere. Elle lui avoit caché par égard l'altération inquiétante de sa santé, & ne lui manda fon voyage à Paris qu'au moment de partir. Cette nouvelle accabla de douleur M. d'Aimeri, d'abord par l'inquiétude que lui causoit la maladie de sa fille. & par la crainte affreuse que la connois. fance superficielle qu'elle alloit acquérir du monde, le spectacle de l'opulence, de la magnificence & du bonheur de sa sœur. ne lui fissent sentir davantage le malheur de sa situation. Votre lettre, en détruisant toutes ces craintes a redoublé sa tendresse & son estime pour Cécile; il n'est plus dé-

### SUR L'EDUCATION.

chiré de remords depuis qu'il fait que fa fille est enfin satisfaite de son sort, & maintenant il desire avec passion de la voir : ainsi, ma chere amie, si vous pouvez nous obtenir encore pour Cécile cinq ou six mois de liberté, au lieu de retourner dans son Couvent, elle viendra ici passer l'été, & vous ferez le bonheur de son pere & de Madame de Valmont. Adieu, ma chere amie, répondez - moi là - desfus le plutôt qu'il vous sera possible. Au moment de fermer cette lettre, je me rappelle heureusement les questions que vous me faites au fujet du fils de Madame de Valmont; puifque je ne vous ai point parlé de lui avec détail , vous deviez croire que je ne formois aucun projet pour l'avenir : ma fille doit naturellement prétendre à un meilleur parti, relativement à la fortune ; au reste, quoique M. de Valmont n'aille point à la Cour, il est en état de produire toutes les preuves qu'on exige pour les présentations; sa famille manque d'illustration, mais elle est très-ancienne, & l'on ne peut lui reprocher des mésalliances, mérite dont bien peu de maisons peuvent se vanter aujourd'hui, & qui prouve du moins que ses Ancêtres penfoient noblement. Pour revenir à Charles, il est en effet d'une figure distinguée, & dont je puis vous donner une idée, car on dit qu'il ressemble étonnamment à Cécile; il a d'ailleurs beaucoup d'esprit, une raison audessus de son âge, une extrême sensibilité, & une tête très-vive, quoique son extérieur foit froid & sérieux. Il a reçu de son grandpere une très-bonne éducation; mais il a treize ans, il a ura des passions violentes; & s'il perdoit M. d'Aimeri avant d'entrer dans le monde, il seroit très-possible qu'il ne répondit à aucune des espérances qu'on a conçues de lui. Adieu, ma chere amie; occupez-vous, je vous en prie, de nous envoyer Cécile, vous m'obligerez véritablement.

# LETTRE XXXII.

Réponse de la Vicomtesse.

AH, ma chere amie, je suis dans un trouble, dans une agitation que je ne puis calmer qu'en vous écrivant; je viens d'avoir une scene affreuse avec M. de Limours.... Je vous l'avois bien dit, que Madame de Gerville marieroit ma fille à son gré..... Et savez vous qui l'on me propose? Je fils de son amie, d'une semme encore plus méprisable qu'elle, s'il est possible, enfin, de Madame de Valcé, déshonorée par tant d'égaremens. Et voità cependant la bellemere qu'on veut donner à ma fille !... M.

d'eau de fleur d'orange, je me suis décidée

## 14 LETTRES

à écrire à M. de Limours, pour reconnoître mon tort, & le conjurer de se donner le temps de réfléchir à une affaire aussi im-portante, & il vient de me faire répondre par mon valet-de-chambre qu'il me verroit demain. Il faut souffrir tout cela; il faudra l'attendre demain avec patience & soumisfion . & le recevoir avec douceur !.... Je fuis humiliée, confondue, & réellement hors de moi..... Mais parlons d'une chose plus agréable ; j'ai fait votre commission l'ai obtenu pour Cécile une prolongation de liberté jusqu'au mois de Janvier; elle est transportée de joie; elle partira pour le Languedoc le 9 de Mai, c'est-à-dire, dans douze jours. Adieu, mon cœur, je ne suis pas digne aujourd'hui de m'entretenir plus long-temps avec vous; je vous envoie pour le Baron une lettre du Chevalier d'Herbain qu'il m'a lue hier, & que j'ai trouvée assez drôle, quoiqu'une épigramme de douze pages me paroisse cependant un peu longue. Au reste, on ne peut disconvenir que sa critique ne soit parfaitement fondée, & il est du moins impossible de lui reprocher de l'exagération.

#### LETTRE XXXIII.

Le Chevalier d'Herbain au Baron.

MEs voyages font enfin finis, mon cher Baron. Après cinq ans de courses & de fatigues, il est doux de se retrouver à Paris: mais je vais peut-être vous surprendre en vous disant que je suis tout aussi étranger, tout aussi neuf que je pouvois l'être à Stockolm ou à Pétersbourg; vous en allez juger.

J'avois laissé des hommes uniquement occupés du jeu, de la chasse & de leurs petites maifons. J'avois laissé les femmes ne songeant qu'à leur parure, à l'arrangement de leurs soupers, & je retrouve toutes les femmes favantes & beaux esprits, & tous

les hommes Auteurs?

En cinq ans, ce-changement n'est-il pas merveilleux ? Je ne m'y attendois pas, je vous l'avoue; pour vous donner une idée de ma premiere surprise, je vais vous conter l'histoire du lendemain de mon arrivée. C'étoit un lundi ; je cours avec empressement chez Madame de Surville, mon ancienne amie, à qui, je ne vous le dissimule pas, j'avois cru jusqu'à présent, beaucoup

plus de vertu que d'esprit.

Elle me reçut fort bien, & me dit : vous arrivez à propos, nous avons une lecture aujourd'hui...... Une lecture ? repris-je, & de quoi?....... — C'est une Comédie...... — & de qui ? — Du Vicomte, répond-elle froidement. Or, mon cher Baron, il faut vous dire que ce Vicomte, quand je partis pour l'Italie, savoit à peine écrire une let-

tre, & qu'il avoit quarante ans.

Comme je réfléchissois profondément la-dessus, je vis arriver successivement une trentaine de femmes & autant d'hommes : alors je dis en moi même, certainement si le Vicomte avoit eu le malheur de faire une Comédie, il pourroit tout au plus risquer de la lire devant cinq ou six personnes de ses amis intimes, mais il n'iroit pas s'exposer à la moquerie de cette nombreuse affemblée; Madame de Surville est gaie, c'est certainement une plaisanterie qu'elle m'a faite. On s'est donné le mot pour m'attraper. Je vois bien aux plumes & aux habits de caractere de ces Dames. 'qu'il s'agit d'un bal; mais prêtons-nous au badinage & ne faifons semblant de rien. En effet, toutes les femmes avec leurs panaches, leurs robes étrangeres & leurs longues écharpes, me confirmoient dans cette erreur.

## SURL'EDUCATION. 217

On apporte une grande table sur laquelle étoit posé un énorme sac de tassetas vert. Bon, me dis-je, en attendant les violons on va jouer au Biribi. Point du tout, c'étoit le sac à parsiler de Madame de Surville.

Bientôt toutes les femmes demandent leurs facs; voilà les valets-de-chambre en l'air, & un inftant après tout le monde parfilant. Enfin, on annonce le Vicomte de Blémont, on fe leve, on s'empresse, on s'agite, on l'accable de compliments & de caresses; on lui donne un fauteuil, il fe place auprès de la table, sur laquelle on pose une grande carasse d'eau. On ferme les senêtres, les volets, on arrête les pendules, & l'on fait cercle autour de l'Aureur.

L'intrépide Vicomte jette un coup d'œil affuré fur l'affemblée, & d'un air imposant & grave, tire son manuscrit de sa poche & commence. Je croyois rèver, mais mon éconnement devoir augmenter encore : j'écoute avec la plus grande attention; malheureusement les bonnes places étoient prifes, & j'étois séparé du Lecteur par une demi-douzaine de femmes, dont les exclamations redoublées & les sanglots m'ôtoient absolument la possibilité d'entendre un seul mot de l'ouvrage; mais je pouvois facilement juger de son effet prodigieux par le murmure confus d'applaudissemens, & par

ŝ

Tome I. T

l'admiration qui se peignoit sur tous les vifages. Je vis que la piece étoit du plus grand pathétique, car tout le monde sondoit en larmes, les semmes particuliérement, & sur-tout celles auprès de qui j'étois placé. Elles se renversoient sur leurs chaises en levant les yeux & les mains au Ciel; & la plus jeune de toutes sut si vivemeut affectée au troiseme acte, qu'elle se trouva mal tout-à-fait.

Madame de Surville, qui étoit elle-même dans un état affreux, la fecourur & fut obligée de la délacer. Le Vicomte, accoutumé fans doute à produire de pareils effets, ne fit qu'en fourire, & continua sa lecture. Le reste de l'ouvrage eut le même succès; & moi, n'entendant rien que les éloges qu'on y donnoir, vous imaginez aisement ce que je dus souffrir. Au désespoir de ne pouvoir partager les transports que je voyois éclater, j'éprouvois véritablement le supplice de Tantale.

Lorsque la lecture sut achevée, toutes les femmes se leverent & entourerent le Vicomte. Leurs gestes passionnés, le ton perquat de leurs voix, la volubilité de leurs discours, peignoient parfaitement l'enthoussalme dont elles étoient faisses. Pour moi, qui n'avois rien à dire, puisque je n'avois rien entendu, j'étois fort embarrassé de ma contenance; & n'osant me présenter de-

sur l'Éducation. vant le Vicomte avec un visage froid & des yeux fecs, je m'échappai tout doucement du fallon, & j'entrai dans le cabinet de Madame de Surville, avec le projet d'y rester jusqu'à ce que le Vicomte sût sorti.

Mais j'étois destiné, comme vous l'allez voir, à ne rencontrer, dans cette journée, que des objets inattendus & surprenans. Là premiere chose qui me frappa en posant le pied dans le cabinet, ce fut un bureau couvert de papiers & de livres. Comment, disie, un bureau chez une femme, & chez Madame de Surville! mais, continuai-je, puisque voilà des livres, je ne m'ennuyerai pas tant feul : lifons. A l'inftant j'en prends un, je l'ouvre, c'étoit un Traité de Chymie: comme je ne fuis point chymiste, j'en choisis un autre, c'étoit un Traité de Physique: le trouvant encore trop abstrait pour moi, j'en prends un troisieme : hélas ! mon cher Baron, c'étoit un Dictionnaire d'Histoire naturelle Confus & humilié, je vous l'avoue, de ne pouvoir trouver chez une femme & chez Madame de Surville, un seul livre qui fût à ma portée, je me levai & m'éloignai du bureau avec un peu d'humeur.

Mes regards se porterent sur un petit morceau de sculpture qui se trouvoit à côté de moi. C'étoit un autel élevé à la Bienfaisance, & orné de vers sur la Bienfaisance.

qui me parurent remplis de fentiment.

ß

En me retournant, j'apperçus un autre grouppe en marbre plus intéressant encore. Je m'en approchai, c'étoit un autel à l'Amitié, & une figure, que je reconnus pour être celle de Madame de Surville, y posoit une couronne. Eh, mon Dieu! m'écriai je, j'appréciois bien mal Madame de Surville; j'étois bien éloigné de la croire aussi favante, aussi sensible, aussi spirituelle..... Sa modestie lui fait cacher tant d'avantages; car à la voir, à l'entendre, qui se douteroit qu'elle les possede! Comme j'achevois cette exclamation, la porte du cabinet s'ouvrit, & je vis paroître un gros homme vêtu de noir que j'avois déjà vu à la lecture, & que j'avois même remarqué être le feul, après moi, qui n'eût ni pleuré, ni loué. Il avoit l'air chagrin & de mauvaise humeur, cependant nous entrâmes en conversation.

Ce cabinet est charmant, sui dis je, & fur-tout par l'idée qu'il donne de celle qui l'occupe. Ici l'homme vêtu de noir haussa les épaules, en me disant: D'où venez-vous donc, Monsieur. — De Moscou! Oh bien, vous êtes mon homme; écoutez-moi, je vais vous instruire. Ce cabinet, que vous croyez bonnement un temple confacré à l'amitié, à l'étude & à la méditation, n'est qu'un lieu de parade; tous ces livres étalés-là sur ce bureau, n'y sont que pour l'ornement,

SUR L'ÉDUCATION. 221 comme des porcelaines fur une cheminée. Moliere a peint les femmes savantes de son siecle, qui étoient en effet fort ridicules, mais qui du moins savoient quelque chose, au lieu que les nôtres joignent les plus grandes prétentions à la plus profonde ignorance. A ce discours, je me doutai que l'homme auquel j'avois affaire, étoit un original, une espece de fou caustique & bizarre, & je ne me trompai point dans cette conjecture. Mais, Monsieur, répondis-je, les femmes aujourd'hui cultivent les sciences, il est vrai, mais on ne peut les accuser de pédanterie, elles n'emploient point d'expressions scientifiques, elles n'étalent point ce qu'elles favent..... - Mais, Monfieur, encore une fois, elles ne favent rien ; l'espece de pédanterie dont vous parlez suppose au moins quelques connoissances, tandis qu'il n'en faut aucunes pour aller voir faire des expériences d'électricité, pour dire qu'on fait un cours de Chymie, & qu'on s'y amuse infiniment; enfin, pour écouter d'un air capable, & de temps en temps hasarder un petit mot qui découvre bien clairement qu'on ne fait rien. Elles ont presque toutes reçu l'éducation la plus négligée ; aussi-tôt qu'elles sont leurs maîtresses, elles ne lisent que des mauvaises Brochures & des Drames qui achevent de leur gâter le goût ; elles menent la vie la T ;

plus distipée, & elles prétendent à la science universelle. Elles se connoissent en tableaux, en architecture ; elles font Glukisles ou Piccinistes, sans savoir un mot de composition : elles font des cours, montent à cheval, jouent au billard, vont à la chasse, conduisent des caleches, passent les nuits au Bal & au Pharaon, écrivent au moins dix billets par jour, recoivent cent visites, se montrent par-tout; on les voit successivement dans l'espace de douze heures à Versailles, à Paris, chez un Marchand, à une audience du Ministre, aux promenades, dans un attelier de Sculpteur, à la foire, à l'Académie, à l'Opéra, aux Danseurs de cordes, applaudiffant & goûtant également Préville & Jeannot . d'Auberval & le petit Diable. Comment voulez-vous, pourfuivit-il, qu'en faisant tant de choses, elles puissent jamais réuffir à rien ? Cependant elles décident despotiquement; & Madame de Surville, qui ne fent pas la mesure d'un vers, & qui ne fait ni fa langue, ni l'orthographe, n'en iuge pas moins les Ouvrages de Littérature, & s'imagine que les Lettres qu'elle écrit à ses amis, passeront un jour à la postérité, comme celles de Madame de Sévigné.

Pour leur sensibilité, il est vrai qu'elles ont des ajustemens de cheveux, des galeries de portraits, des autels à l'amitié, des SUR L'ÉDUCATION. 223 hymnes à l'amitié. Il en vrai qu'elles ne brodent plus que des chiffres, qu'elles ne parlent plus que de fentiment, de bienfaifance & des charmes de la folitude, &

qu'elles sont toutes esprits forts. Mais vivent - elles plus retirées que les femmes d'autrefois ? s'occupent - elles davantage de l'éducation de leurs enfans ? Sont-elles plus essentielles, plus sensibles, plus aimables que les Deshoulieres, les Sévigné, les Grafigni ? Ont-elles moins de luxe, moins de fantaifies, depuis qu'elles font devenus si Philosophes & si bienfaifantes !.... On pourroit comparer ces travers à ceux des fausses dévotes, dont toute la religion ne consiste qu'en petites pratiques extérieures; qui ont un oratoire & des reliques; qui prient les Saints fans aimer Dieu, qui sermonent sans se corriger, & qui blâment avec autant d'emportement que d'aigreur ceux qui ne les imitent pas.

Pendant tour ce discours, mon cher Baron, j'étois resté debout, immobile d'étonnement & d'indignation; ensin, je rompis le silence, & je dis d'un ton railleur: Les semmes, Monsieur, sont bien à plaindre; elles ont en vous un ennemi bien éloquent & bien dangereux. Moi, leur ennemi! interrompit-il vivement; ah, que vous me jugez mal! Naturellement je les estime & je les aime. — Vous les aimez, Monsieur, je ne

LETTRES m'en serois pas douté. ... Oui, je les aime;

& beaucoup plus que ceux qui les encenfent & qui les flattent .....

En effet, Monsieur, repris-je, elles ne pourront vous accuser ni d'adulation ni de fadeur. - Je ne hais en elles, répliqua-t-il, que ce qui ne leur appartient pas. Au risque de leur déplaire, je voudrois pouvoir les éclairer fur leurs vrais intérêts. Elles font faites pour féduire, pour intéresser, pour charmer; elles tiennent de la nature des graces fimples & touchantes : elles lui doivent en général un genre d'esprit plus fin, plus délicat que le nôtre. Quand elles se donneront le temps de réfléchir & de penfer , quand elles ne préféreront pas à des qualités précieuses & naturelles, des prétentions vaines & ridicules, leur fociété fera la plus agréable de toutes, elles pourront juger fainement de tous les Ouvrages. de goût, & leur suffrage deviendra la récompense des talens.

Oserai - je, Monsieur, vous faire une question? Vous êtes, dites-vous, partifan zélé des femmes, & vous vous déchaînez contre elles ; il me semble que dans votre premier Discours, vous avez dit du mal des Drames; mais, sans doute, que vous ne les en aimez pas moins. ... Ce n'est pas la la même chose, répondit-il, car je suis irréconciliable avec les Drames, sur-tout

SUR L'ÉDUCATION. 225 depuis deux ou trois ans; avant ce temps, je prenois patience, & j'en étois quitte pour ne plus aller à la Comédie que les petits jours, c'est-à-dire, ceux où l'on ne joue que de bonnes pieces. Mais les Drames à présent poursuivent par-tout ; je les ai retrouvés dans le monde, dans la fociété, dans ma famille, Comme il n'y a personne qui ne soit en état de mettre en Dialogue un Roman ou quelque Anecdote particuliere, que ces fortes de productions n'exigent ni talent, ni connoissance du cœur humain, ni étude du Théâtre, tout le monde s'est mis à faire des Drames ; & moi qui vous parle, j'ai deux sœurs qui font des Drames avec la même facilité qu'elles faisoient des bourses il y a deux ans. ... Je croyois, dis-je, que les Drames étoient un peu tombés. - Point de tout, répliqua-t-il; cependant, comme on les a fort ridiculisés; le mot est proscrit; mais le genre étant très - commode, il subsiste toujours. On fait plus que jamais des Drames, & on leur donne ce vieux titre de Comédie, qui véritablement s'annonce &

Quoi, Monsieur! ce qu'on nous a lu aujourd'hui étoit un Drame!..... Mais, de, bonne-foi, répondit-il, pensez-vous qu'un. homme du monde, qui a les devoirs de son état à remplir, qui, quoique Auteur, n'a.

promet beaucoup mieux.

226

renoncé ni à la galanterie, ni à l'ambition; ni au jeu, ni aux foupés priés, puisse trouver le temps nécessaire pour faire une Piece passable? Pourquoi, dans le fiecle de Moliere, les gens du monde n'avoient-ils pas cette fureur d'écrire ? c'est que le Drame n'étoit pas né, c'est qu'il faut du génie, & une profonde étude pour être en état de faire une bonne Comédie, & qu'il ne faut ni l'un ni l'autre pour produire un assemblage informe de petits faits Romanesques & rabattus, fans plan, fans caractere, fans vérité : enfin , si Moliere lui-même eut été Magistrat, Militaire ou Courtisan, il n'eût point donné d'ouvrages de Théâtre ; ou si cette carriere l'eût tenté, malgré tout son génie, il n'auroit certainement fait ni le Misantrope ni le Tartuse. Que produit cette prétention universelle à l'esprit qui nous a gagné tous? La moitié du monde écrit, & lit à l'autre moitié, qui, féduite par cette confiance, approuve aveuglément. Il faut croire que toutes ces productions font parfaites, car je n'ai pas encore vu tomber un Ouvrage de société; les Auditeurs sont toujours contens, & le succès de ces lectures est toujours certain. Les gens du monde cependant jugent les vrais Auteurs, & n'approuvent gueres que ce qu'ils sont capables & fusceptibles d'imiter ; ce qui conduit insensiblement à la perte du goût : cela est se

sur l'Éducation. 227 vrai, que la plupatt des Ouvrages, fruits heureux du fiecle de Louis-le-Grand, ne font presque plus appréciés aujourd'hui; & si Télémaque & les Poésies de Madame Deshoulieres étoient des productions nouvelles, on les trouveroit insipides.

Nous ne pouvons pas fentir les beautés d'un plan fimple & profond, d'un flyle naturel & pur; & des vers pleins de douceur, d'harmonie & de fentiment, mais dénués de traie & de métaphyfique, ne nous paroîtroient plus que fades & ennuyeux.

Impatienté, mon cher Baron, de toutes ces folles déclamations , l'interrompis-encore mon rigide censeur, & je lui dis avec vivacité : il ne s'agit point , Monsieur , des Idvlles & des moutons de Madame Defhoulieres; revenons aux nôtres, s'il vous plaît, & dites-moi, ce que vous pensez de la Piece du Vicomte ?..., Je ne puis, dit-il, vous parler que du premier acte, car les quatre autres m'ont livré au plus profond fommeil que j'aurai jamais de ma vie. Monfieur , repris-je avec beaucoup d'ironie , voilà une critique bien neuve & bien piquante. - Hélas! ce n'est point une critique, je vous assure, c'est la vérité. J'ai beaucoup de confiance en vos lumieres, répliquai je ; cependant j'ai vu foixante personnes s'extasier & fondre en larmes , jene vois que vous de mécontent : ainsi ,

## 218 LETTRES

Monsieur, vous me permettrez d'en conclure que votre jugement pourroit n'être pas le bon : d'ailleurs, je me flatte que le Vicomte fera bientôt imprimer sa Piece . & alors peut-être que l'opinion du Public .... Se faire imprimer ! interrompit-il ; y penfez-vous? un homme de la société se faire imprimer! fi donc, ce seroit s'afficher & se donner un ridicule affreux. - Mais , Monfieur, quand on lit sa Piece à soixante perfonnes, on est au-dessus de ces préjugés. ... Mais, Monsieur, j'ai l'honneur de vous dire qu'il est tout simple de lire ses Ouvrages à ses amis, à cent personnes, & non de les faire imprimer. - Mais, Monsieur. pourquoi? - Ah! pourquoi, reprit-il en fouriant, c'est que nous avons toujours au fond du cœur un instinct secret, qui, malgré les faux jugemens & les vains éloges, nous avertit quand nous faisons mal; & ce fentiment intérieur d'une mauvaile conscience empêchera le Vicomte de se faire imprimer.

Comme il achevoit ces mots, je sentis que je n'étois plus le maître de me contenir davantage; & ne voulant point céder à mon impatience, je le quitrai brusquement. Je sus rejoindre Madame de Surville, que je trouvai seule & à fatoilette; elle me croyoit parti, & sut surprise de me voir; je lui contai ce qui venoit de

SUR L'ÉDUCATION. 229 m'arriver; & , comme vous l'imaginez bien, je n'épargnai pas le censeur impitoyable qui m'avoit excédé si long-temps. - C'est un Misantrope, me dit Madame de Surville, ennuyeux à la mort; il est pesant, entêté, rempli d'humeur, & d'ailleurs n'a pas le sens commun. Mais, ajouta-t-elle en fe levant, il faut que je sorte; quand vous reverrai-je ? - Demain matin, Madame, fi vous le permettez. Ah! demain, cela n'est pas possible. Je vais à l'Académie entendre le discours de réception de mon frere. -Comment, le Marquis de Solanges est reçu à l'Académie Françoise ? - Oui, & je vous assure qu'il n'a pas brigué cet honneur; vous connoissez sa maniere d'être: on ne l'accusera pas d'avoir de prétentions, il est d'une simplicité..... Je crois que vous ferez content de fon discours. - Eh bien, Madame, repris-je, en lui donnant la main, demain dans l'après-dîner ..... Non, répondit-elle, j'aurai mon Maître de Langue Angloife. Mercredi, l'Auteur de la Piece nouvelle m'a priée d'aller à une répétition. Jeudi je vas chez Greuse voir sa Danaé. Vendredi, j'irai voir des expériences fur l'air fixe; mais Samedi, je ferai

libre..... Après m'avoir donné cette espérance, Madame de Surville monta dans sa voiture; & moi, consondu, enchanté de tout ce que j'avois remarqué & yu dans 30 LETTRES

cette journée, je rentrai chez moi, afin de

réfléchir fans distraction,

A fept heures, je fus à la Comédie Francoise, dans la loge de Madame de Semur; je la trouvai prête à fortir au moment où le cinquieme acte de Rodogune alloit commencer, & elle me dit qu'elle alloit voir jouer les Battus payent l'amende, ainsi que trois ou quatre personnes qui étoient avec elle. Je demandai fi cette Piece étoit un Drame; à cette question, tout le monde s'écria : Comment , vous ne connoissez pas les Battus payent l'amende ? Venez, venez, vous allez être charmé. A ces mots, on m'emmena, & l'on me conduisit dans une fort vilaine Salle, mais dans laquelle nous trouvâmes la meilleure compagnie de Paris. On joua d'abord une petite Piece fort agréable, qui a pour titre, le Café des Halles ; j'avoue que je n'en pus saisir toutes les plaisanteries, parce que le langage en étoit absolument nouveau pour moi. Cependant je fentis bien que l'Actrice qui représentoit la principale Poissarde, avoit des inflexions très-naturelles, & jouoit supérieurement; mais les Battus payent l'a-mende me confondirent véritablement; le pot-de-chambre jetté sur Jeannot, le héros de la Piece, produit un des effets de Théâtre des plus piquans que j'aie encore vus, & l'instant où Jeannot sent sa manche, &

s un L'É D U C A T 1 O N. 231 s'écrie: C'en est; cet instant ne peut se peindre, & il excita des transports & des applaudissemens qui durerent un quart-d'heurere. Aussi, cette Piece a-t-elle eu déjà cent cinquante représentations, & elle est encore aussi fuivie que le premier jour. Qu'on dise après cela que les François son légers! J'aurois encore bien d'autres choses à vous conter, mon cher Baron, mais je me réserve le plaissir de vous le dire moi-même, si vous me permettez d'aller vous voir, & croyez que les détails que j'ai la discrétion de ne pas consier à la poste, ne sont pas les moins intéressans il les moins curieux.



## LETTRE XXXIV.

La Baronne à la Vicomtesse.

NFIN, Cécile est arrivée d'hier, je l'al trouvée telle que vous me l'avez dépeinte, agréable & intéressante au-delà de l'expresfion; & il est très-vrai que Charles, son neveu lui ressemble d'une maniere frappante : toute leur famille est rassemblée chez moi pour huit jours. Je desirois vivement être présente à la premiere entrevue de Cécile & de son pere, & je n'ai jamais rien vu qui m'ait affecté d'avantage. M. d'Aimeri craignoit & desiroit également cet instant; il se leva hier avant le jour; & lorsqu'il entra chez moi, je m'apperçus facilement, à l'altération de son visage, qu'il avoit passé une cruelle nuit. Après le dîner nous montâmes en voiture, Madamé de Valmont, M. d'Aimeri & moi, pour aller au-devant de Cécile ; M. d'Aimeri étoit pâle, tremblant, il avoit l'air de fouffrir la plus mortelle contrainte; il évitoit nos regards, & fembloit vouloir cacher le trouble affreux dont il étoit dévoré ; je vis qu'il redoutoit au fond de l'ame l'impression que pourroit produire sur nous la vue touchante de sa victime.

SUR L'ÉDUCATION. victime, & qu'il pensoit que la présence de Cécile alloit détruire toute la compassion. qu'il nous avoit inspirée. Tant qu'on peut se flatter d'intéresser vivement en laissant voir fes remords, on en parle avec franchife, mais on ne fonge plus qu'à les diffimuler, quand on a perdu cet espoir. On se persuade alors qu'en les cachant, on diminue aux yeux des autres une partie de ses fautes. Nous avions à peine fait deux lieues, lorsque tout-à-coup Madame de Valmont, appercevant de loin une voiture, s'écria : Voilà ma sœur! M., d'Aimeri palit & rougit; & voyant que Madame de Valmont pleuroit, il lui dit avec une colere concentrée & une voix tremblante : Eh bien , Madame, allez-vous faire une scene ? Surprise de sa sévérité, & plus encore de son air égaré, fombre & farouche, Madame de Valmont effuya fes pleurs, fans pouvoir comprendre la raifon d'un femblable caprice. Cependant, la voiture que nous avions vue s'approche & s'arrête, je tire le cordon de la mienne; M. d'Aimeri, pouvant à peine se soutenir, descend; dans ce moment, j'entends un cri touchant, qui fans doute retentit jusqu'au fond de l'ame de M. d'Aimeri-; & presque au même instant, Cécile, la charmante Cécile paroît, s'élance vers son pere, & tombe évanouie

dans fes bras. A ce spectacle, M. d'Aimeri.

Tome 1.

ſ

234

ne voit plus dans l'univers que Cécile, il oublie jusqu'à ses remords, la nature reprend tous ses droits dans son cœur, un déluge de larmes inonde son visage; il appelle fa fille par les plus tendres noms, il la presse contre son sein, ses genoux tremblent & fléchissent sous lui, il est prêt à perdre luimême l'usage de ses sens ; Madame de Valmont & moi, nous voulons l'aider à sup-porter Cécile, il nous repousse, il arrache des mains de Madame de Valmont le flacon qu'elle fait respirer à sa sœur , il veut seul la foigner, il épie l'instant où elle ouvrira les yeux, il écarte tout ce qui s'approche d'elle, il femble craindre enfin qu'on ne lui, dérobe le premier regard de Cécile..... Jo n'entreprendrai point de vous dépeindre la fcene touchante qui suivit celle-ci, lorsque Cécile reprit sa connoissance : c'est un tableau que vous vous représenterez sûrement mieux que je ne pourrois vous le tracer. Vous concevrez facilement la joie, les trans ports de Cécile, en se trouvant entre son pere & sa sœur, le profond & douloureux attendrissement de M. d'Aimeri, la sensibilité de Madame de Valmont, l'intérêt que m'inspiroient ces trois personnes, & la curiofité avec laquelle j'observois tous leurs mouvemens. J'ai fur-tout admiré la délicaresse de notre aimable Cécile; elle lit sans doute au fond du cœur de fon malheureux SUR L'ÉDUCATION.

pere, & voir aifément les remords dont il est déchiré; & depuis hier elle n'est occupée qu'à le confoler indirectement, en montrant la plus grande gaieté, en parlant de son goût pour la folitude; goût, dit-elle, fortissé encore par tout ce qu'elle a pu entrevoir du monde; ensin, en faisant l'éloge de son Couvent & des amies qu'elle y a laissées. M. d'Aimeri écoute avidement tous ces discours; on voit qu'il cherche lui-même à se persuader de leur sincérité, & alors it est mille sois plus tendre pour Cécile, comme pour la remercier de le justisser a nos

yeux & aux fiens.

Pour moi, je suis convaincue que Céciles en effet a pris son parti, & qu'elle est entiérement réfignée à fon fort; cependant, elle n'a que vingt-fept ans : fi belle & fi jeune encore, avec une ame si passionnée, une imagination si vive; comment espérer qu'elle foit pour jamais à l'abri de toute efpece de regrets!.... Je me suis promenée feule avec elle un moment ce matin ; nous: parlions de choses indifférentes, entre-autres, de la beauté du mois où nous fommes; elle a foupiré & m'a dit : Aujourd'huis 16 de Mai, il y a dix ans que j'ai prononcé mes vœux: Ces paroles ont été accompaguées d'un regard qui m'a pénétrée, furtout la manière dont elle a appuyé fur ces mots : Seize de Mai ! cette maniere avoir 236 . L

veritablement quelque chose de frappant &: de tragique. Cependant elle a changé deconversation, elle m'a semblé reprendre. sur le champ sa tranquillité ordinaire. Mais. nous avons décidé, Madame de Valmont & moi, qu'il falloit, fur - tout aujourd'hui, s'occuper de lui procurer quelque amuse-: ment, afin de bannir de son imagination, s'il est possible, ce terrible souvenir du 16. de Mai. En conséquence, nous irons tous, après le dîner, chez Nicole, cette jeune fermiere dont je vous ai déjà parlé tant de fois : c'est une de nos promenades favorites. La maison de Nicole est charmante par sasituation & la propreté singuliere qu'on y trouve, & réellement son jardin mérite d'être vu dans cette faison; vous qui aimez les: fources naturelles, les fleurs & le gazon, jevous affure que vous le trouveriez cent fois. plus agréable que tous les jardins Anglois renfermés dans les murs de Paris.

Mes enfants sont bien siers l'un & l'autre des éloges que vous donnez à leurs dessins, & vous pouvez être bien sûre qu'en effet ces deux petites têtes n'ont pas été retou-chées par leur Maître. Nous avons établis depuis cinq ou six mois une petite Académie de dessin, qui a singulièrement augmenté l'émulation d'Adele & de Théodore. Un de nos voisins, qui ne demeure qu'àune demi-lieue d'ici, m'envoit tous les jours:

SUR L'ÉDUCATION.

Tes trois enfans auxquels Dainville s'est chargé de montrer le dessin; une petite fille d'un. de mes gens apprend aussi, & Charles vientà nos leçons au moins trois fois par semaine; tous ces enfans avec les miens travaillent en. femble fous les yeux de Dainville, qui def-. fine lui - même très - férieusement; nous avons, depuis cet établissement, confacréune chambre à cet usage; la Société a prisle titre d'Académie ; j'y préside , & j'en aicomposé les Statuts, qui recommandent-particuliérement l'application, la docilité, & le filence. Les féances sont publiques ; tout ce qui est dans le château peut venir voir dessiner; mais il est expressément défendu aux Académiciens de regarder les personnes qui entrent, & de dire un seul: mot.

Adele ne viendra point avec nous chez Nicole; elle est en pénitence aujourd'hui, & en voici le sujet. Dainville prétend que Miss Bridget ressemble à Vespassen, un des Médaillons de la tapisserie de l'Histoire Romaine. En estet, la ressemblance est affez frappante; mais Miss Bridget n'a pas goûté cette plaisanterie, & s'est même fâchée trèssérieusement contre Dainville, qui, pour se venger, a copié l'Empereur Vespassen, de la tête duquel il a seulement posé un grand bonnet de semme; ce qui a produit un portrait de Miss Bridget si singulière.

238 ment ressemblant, qu'il a été reconnu de toute la maison. Adele a demandé ce dessin, & l'a attaché à sa tapisserie. Miss Bridget. en entrant ce matin dans la chambre d'Adele, a vu ce fatal profil, pour lequel elle: a tant d'aversion, elle l'a déchiré en mille, pieces; & prenant Adele par la main, elle l'a fur le champ amenée chez moi. Elle étoit si hors d'elle-même, & elle balbutioit d'une si étrange maniere, qu'elle n'a pume faire comprendre, ni en Anglois, ni en François, le sujet de sa colere ; je l'ai priée de me laisser seule avec ma fille, & alors Adele m'a expliqué le fair. Après ces récit j'ai pris la parole : « Etoit - ce par-» fentiment pour Miss Bridget, ai-je dit, » que vous aviez mis ce dessin dans votre: » chambre ?.... A cette question, Adele a rougi, baissé les yeux ? en répondant bien bas : Non , Maman. \_ Dans ce cas , c'étoit donc par malignité. ... Mais pourquoi Miss Bridget est-elle si fâchée de ressembler à Vespasien qui étoit un si bon Empereur? Vous m'avez dit, Maman, que tout ce qu'on disoit sur notre figure devoit nous être indifférent, - Mais quand il feroit vrais que Miss Bridget eut cette foiblesse, devriez - vous vous en moquer, & la faire remarquer ? J'ai blâmé Dainville d'avoir prolongé une plaifanterie qui étoit défagréable à Miss Bridget, car on dit avec

elle fait bien que je l'aime..... — Elle ne lit pas dans votre ame, elle ne peut vous juger que d'après vos actions; & votre procédé montre tant d'ingratitude!.... — Mais

<sup>(1)</sup> Avis d'une mere à son fils , de Madame de Lamberta

240<sup>°</sup>

je ne suis qu'un enfant..... - Aussi ne vous jugera - t - elle pas fans retour, elle n'aura que des doutes, que des soupçons, que vous pourrez facilement détruire avecle temps. Et si vous n'étiez point un enfant, vous auriez perdu aujourd'hui pour jamais sa tendresse & la mienne, - O mon Dieu !... Maman, vous avez donc aussi des doutes ?.... - Mais je vous avoue que votre action me furprend & m'afflige également; j'avois de vous une opinion si difsérente !.... Je ne comprends pas que Miss Bridget ait pu s'offenser des plaisanteries de Dainville; car tout ce qui n'attaque ni l'honneur ni le caractere ne doit jamais fâcher; mais enfin, quand j'ai vu qu'elle avoit cette foiblesse, j'aurois voulu pouvoir la cacher à tout le monde ; j'ai partagé fon embarras quoiqu'il ne fût pas fondé, parce que toute personne qui souffre a le droit d'intéresser un bon cœur. Par exemple, il y a des gens mal élevés, & auxquels leurs parens ont laissé prendre des antipathies ridicules & extravagantes. Tai connu une femme qui s'évanouissoit en voyant un chat.... - Un chat !... - Oui, elle avoit cette foiblesse; eh bien, je la plaignois doublement, d'abord, de souffrir, & secondement, d'avoir eu une mauvaise éducation. Je me disois, si l'on m'eût élevée comme elle, j'aurois cette folie ou quelque autre-

SUR L'ÉDUCATION. autre semblable; & je n'avois pas la sottise de m'énorgueillir d'avoir plus de raison : seulement je remerciois Dieu de m'avoir donné des parens vigilans, éclairés & tendres ; je me fentois pour cette femme une compassion pleine d'intérêt & une véritable indulgence. J'ai terminé cet entretien, que je vous abrege extrêmement, en déclarant à Adele qu'elle ne viendroit point avec nous chez Nicole, & que, pendant trois jours, elle dîneroit & fouperoit dans sa chambre. Elle a reçu cette rigoureuse punition avec une foumission parfaite, car elle fait bien que le plus léger murmure prolongeroit sa pénitence ; aussi , les reçoitelle avec autant de douceur que de chagrin. Je fuis convenue avec Miss Bridget, qu'elle feroit au moins fix femaines fans traiter Adele comme à l'ordinaire ; elle lui dira qu'elle n'a nulle espece de rancune, mais qu'il ne lui est pas possible de compter sur l'affection d'une personne dont elle a été traitée avec si peu d'égards. Et moi, je dirai à la coupable & repentante Adele : Voyez ce qu'une légereté peut nous coûter; une plaifanterie qui vous a médiocrement amusée une demi-heure, vous fait perdre l'amitié d'une personne qui doit vous être chère, altere l'opinion que j'avois de vous; enfin, vous rend suspecte à tout le monde, & vous attire une pénitence de trois jours. Tome 1.

Company Cares

#### LETTRE XXXV.

De la même à la même.

At été bien long-temps fans vous écrire ; ma chere amie; mais, depuis ma derniere Lettre, j'ai été témoin d'une scène si touchante, & dont les suites cruelles m'ont si fingulièrement affectée, que, dans ces premiers momens, je n'aurois pas été en état de vous faire des détails que vous desirerez fûrement, quand yous faurez qu'ils font tous relatifs à la malheureuse Cécile. Oh, c'est maintenant qu'elle est à plaindre !..... Et yous allez juger si jamais dans aucun temps de fa vie, elle fut plus digne d'exciter votre compation. Je vous mandois, dans ma derniere Lettre, le mot échappé à Cécile au fujet de sa profession qui se fit le 16 de Mai, (époque à présent doublement funeste pour elle!) & que, pour la distraire de cette idée, nous avions projetté une promenade jusqu'à la maison de Nicole. En effet nous partîmes à cinq heures du foir, M. d'Aimeri, M. & Madame de Valmont, Cécile, M. d'Almane, Charles, Théodore & moi, tous ensemble dans la même caleche. Je crus m'appercevoir en voiture que Cécile

SUR L'ÉDUCATION. 243 prenoit peu de part à la converfation; elle paroifloit vivement occupée du plaisir d'admirer les beautés de la campagne, & les différens points de vue qui s'offroient sur notre passage, & de temps en temps un foupir échappé malgré elle , sembloit dire : heureux ceux auxquels on n'a point ravi la liberté de contempler toujours un si beau spectacle !..... Enfin , nous approchons de l'habitation de Nicole; n'ayant plus que cinq cents pas à faire pour y arriver, M. de Valmont nous proposa d'y aller à pied, afin, dit-il, de surprendre les bonnes gens dans l'intérieur de leur ménage. Nous descendîmes de voiture, & après avoir traverfé une grande prairie, nous entrâmes dans une allée de faules qui nous conduifit à la maison de Nicole; cette petite cabane, couverte de chaume, est au milieu d'un jardin affez vaste, entouré d'une baie d'épine fleurie; des fruits d'une beauté parfaite, une vue délicieuse, un air parfumé, des ruisseaux d'une eau pure & transparente qui se croisent sous les pas en serpentant fur un gazon parsemé de violettes & de thim: tous ces différens objets rendent cette habitation champêtre un des plus agréables féjours de l'Univers. Arrivés près de la chaumiere, Théodore nous devance, ouvre la porte & nous entrons tous; nous trouvons la jeune fermiere affise entre sa mere & Χı

244 LETTRES

son mari; elle tenoit dans ses bras le plus jeune de ses enfans; sa fille aînée, à genoux devant elle, caressoit son petit frere, & la seconde étoit debout, le visage nonchalamment appuyé fur l'épaule de son pere. Nous aurions defiré pouvoir contempler quelques instans ce tableau charmant, cette image touchante de l'union & du bonheur, mais auffitôt que les payfans nous apperçurent, ils fe leverent. Nicole dit à fon mari d'aller cueillir des fleurs, la bonne mere va chercher du lait, de la crême, & dresse une table : pendant ce temps-là nous admirons l'ordre & la propreté de la maison, nous careffons les enfans ; & la jeune fermiere nous entretient de son bonheur & de fa tendresse pour sa famille. Cependant le mari revient avec une corbeille rempliè de bouquets, on nous offre des fruits, des fleurs, du laitage; & tandis que ces bonnesgens s'empressent & s'agitent autour de nous, M. d'Aimeri s'apperçoit que Cécile n'est plus auprès de lui : il la voit à l'autre bout de la chambre retirée dans un coin; il s'approche d'elle, l'infortunée détourne la tête ..... Il la regarde, elle étoit pâle & tremblante, & son visage étoit baigné de pleurs; elle veut parler, ses fanglots la suffoquent.... Sa fœur accourt, & Cécile, confuse & désespérée, lui dit tout bas, d'une voix entrecoupée; arrachez-moi d'ici,

# SUR L'EDUCATION. 245

me meurs...... Madame de Valmont, usii surprise qu'affligée, veut en vain cherher un prétexte à l'état de fa malheureuse œur; fon pere n'avoit que trop facilement zénétré la vérité : ne pouvant supporter cet affreux foectacle, tout-à-coup il prend le jeune Charles par la main, & l'entraînant avec lui, il fort impétueusement de la chaumiere; M. d'Almane & M. de Valmont fortent auffi tôt, dans l'intention de le rejoindre & de retourner au château à pied avec lui. Enfin, nous arrachons Cécile de cette maison si funeste pour elle, & nous remontons en voiture. Pendant tout le chemin elle ne prononça pas une feule parole, elle cut conslamment la tête baissée sur sa poitrine & les yeux presque sermés. Pénétrée de sa fituation, je voulus une fois lui prendre la main & l'embrasser, mais elle roidit son bras avec un air fembre & chagrin, & elle resta immobile sans me regarder : car un des plus funestes effets du désespoir, est de dessecher l'ame, & de rendre insensible à la compassion qu'on inspire. Cependant Cécile est naturellement si tendre, qu'elle pe tarda pas à fe repentir de l'espèce de dureté qu'elle venoit de me témoigner : en arrivant au château, elle ine ferra la main & m'ent braffa avec l'expression de la plus vive reconnoissance : aussi tôt que j'eus laissé aux deux sœurs la liberté de s'entretenir sans

contrainte, & qu'elles furent seules l'une & l'autre, Cécile prévenant la curiofité de Madame de Valmont, & se jettant dans ses bras en versant un torrent de larmes : « Ap-» prenez, lui dit-elle, tout ce qui s'est passé » dans mon cœur ; connoissez ce cœur dé-» chiré d'un trait que la mort seule peut » arracher !... J'ai trouvé dans cette chaun miere l'image d'un bonheur que je n'ai » pu me défendre d'envier...... Dans cet » instant un noir sentiment d'amertume » & de jalousie a flétri mon ame....... » Je vous ai vue fourire au spectacle si » doux d'une félicité dont vous jouissez ; » mais ce tableau, délicieux pour vous, » ne pouvoit que m'éclairer davantage fur » l'horreur de mon fort, & m'apprendre à » mieux connoître encore toute l'étendue » du facrifice affreux qu'on m'a fait faire. » Hélas, cette femme est au milieu de ses '» enfans, entre les bras d'une mere tendre » & d'un époux chéri !..... Et moi, mal-» heureuse, privée de ma mere presqu'en » naissant, proscrite par mon pere, arra-» chée à ce que j'aimois, condamnée à » l'oubli, à l'esclavage, il me faut renoncer » aux plus doux fentimens de la nature.... » O ma fœur ! où m'avez-vous conduite ? » Doit-on offrir l'image féduisante du bon-» heur aux malheureux qui ne peuvent ni » le goûter, ni même l'espérer jamais !.....

s u R. L'ÉDUCATION. 247

» Ah, que ne fuis-je née dans la classe observe de cette semme si heureuse l.... Je

» pourrois aimer l.... Ce cœur infortuné

» feroit aussi pur qu'il est tendre; le re
» mords, l'assreux remords lui seroit incon», nu, & tous les sentimens qu'il e déchirent

» contribueroient à ma selicité! »

Madame de Valmont ne put répondre que par ses pleurs à des plaintes si justes & si touchantes; cependant, lorsque Cécile lui parur un peu plus calme, elle saisit cet instant pour lui dire tout ce que la tendresse & la raison peuvent inspirer ; Cécile l'écouta avec douceur, elle temoigna la plus vive crainte d'affliger son pere, elle promit de se distraire, d'écarter loin d'elle, s'il étoit possible, des réflexions désespérantes, & de se soumettre à sa destinée avec ce courage & cette vertu qu'elle avoit montré jusqu'alors. Quand M. d'Aimeri arriva, elle fut au-devant de lui, elle eut la force de lui parler jusqu'en plaisantant de la scene dont il avoit été témoin, & de l'attribuer à une mauvaise disposition de santé. M. d'Aimeri, que M. d'Almane avoit ramené véritablement désespéré, commença à respirer & à croire que du moins l'impression qu'elle avoit reçue, p'auroit qu'un effet passager. Le foir elle se mit à table, mangea comme à l'ordinaire : & parla continuellement ; elle sut se contraindre d'une maniere si ex-

X 4

traordinaire, que tout le monde y fut trompé, excepté moi : j'aurois mieux aimé la voir triste & réveuse, que vive & animée, i'étois bien convaincue qu'elle se faisoit une extrême violence ; & d'ailleurs le rouge éclatant qui coloroit ses joues, la vivacité de ses yeux, & une certaine précipitation finguliere que je remarquois dans tous fes mouvemens, me perfuadoient qu'elle n'étoit pas sans fievre. Nous sûmes nous coucher presque en sortant de table; & il y avoit à peine une heure que j'étois dans mon lit, lorsque j'entendis frapper douce-ment à ma porte; je me levai précipitamment, & je trouvai Madame de Valmont fondant en larmes, qui me dit que sa sœur avoit une fievre violente & un délire affreux ; aussi-tôt j'envoyai à Carcassone chercher un Médecin , qui n'arriva qu'à cinq heures du matin; alors on fut réveiller M. d'Aimeri, dont nous avions jufqu'à ce moment respecté le repos : nous redoutions. avec raison , le saisissement que lui causeroit la vue de sa fille ; car outre le danger de son état, la malheureuse Cécile, tou-jours privée de sa connoissance, dans les accès multipliés d'un transport effrayant, répétoit sans cesse le nom du Chevalier de Murville; elle l'appelloit en pleurant, & vouloit, disoit-elle, le voir encore une fois avant de mourit : dans d'autres momens ;

SUR L'EDUCATION 249 paroissant moins égarée, elle demandoit à sa sœut ce qu'il étoit devenu, & n'obtenant que des pleurs pour réponse, elle s'écrioit avec effroi : il est mort! il a été tué, & Sans doute par mon pere !.... A ces mots, d'horribles convulsions agitant son corps & défigurant fon visage , sembloient devoir terminer sa déplorable vie !..... Enfin, dans cet égarement affreux, elle nous faisoit connoître toutes les pensées & tous les fentimens renfermés depuis dix ans dans son ame. Jugez de l'état de son pere en écoutant ces cruels discours ; il étoit si faifi & si profondément consterné, qu'il en paroissoit insensible ; la douleur , portée au comble, fe manifeste rarement par des fignes extérieurs ; elle n'agite point , elle accable, elle oppresse, & n'espérant pas de consolations, elle renonce à la plainte. Cependant le Médecin déclare que Cécile est dans le plus éminent danger, & qu'il faut faisir le premier moment de connoisfance pour lui faire recevoir ses Sacremens. A cet arrêt M. d'Aimeri pâlit & s'écrie, la connoissance? .... & si elle meurt sans la reprendre !.... Je ne puis vous donner une idée de la terreur & du trouble affreux qui fe pelgnirent fur son visage lorsqu'il prononça ces mots.... L'infortuné, pénétré des vérités sublimes de la religion, se vit dans cet' instant, & l'auteur de la mort de

LETTRES fa fille; & la cause, peut être, de son éter. nelle condamnation!..... Eperdu , hors de lui, il envoie chercher un Prêtre & le fait tenir dans la chambre voisine..... Enfin . fur le foir, Cécile, tout-à-coup, devient plus calme & recouvre par degrés sa parfaite connoissance. Alors M. d'Aimeri, s'approche d'elle & l'embrasse ; Cécile regarde avec étonnement tout ce qui l'entoure & dit : « J'ai été bien mal.... fuis je hors de s danger ?..... Nous ne craignons point » pour votre vie, répondit M. d'Aimeri; » mais pour votre propre tranquillité, j'ai » fait venir un Prêtre. » - Un Prêtre !.... Ah, fuis-je en état !.... Non je ne le verrai point. \_ Comment, ma fille, fongez-vous à votre situation ?.... \_ Ah , mon pere , fi vous connoissiez mon cœur!.... Non..... J'ai perdu tout espoir de pardon. A'ces mots. M. d'Aimeri frémit , & regardant fa fille avec des yeux qui exprimolent également l'effroi , la furprise & la plus tendre compassion. O ma fille, s'écria-il, vous me percez l'ame !.... Eh qu'avez-vous à craindre ?..... Va, fois tranquille, Dieu pardonne toujours une foiblesse involontaire..... Non, tu n'as rien à te reprocher... Tu n'es,

hélas, qu'une innocente victime, & voici le coupable!..... Oui, continua t-il, en se jettant à genoux, ton malheureux pere devroit seul éprouver ces horribles terreurs;

SUR L'ÉDUCATION. c'est lui qui fera puni pour ces murmures qui t'échappent, & pour ce désespoir où ton cœur déchiré se livre! Toutes tes fautes enfin retomberont sur sa tête criminelle !..... Comme il achevoit ces paroles, Cécile, presque suffoquée par ses pleurs, ietta fes deux bras autour du cou de son pere . & laissant tomber son visage sur le sien : oh! terminez, lui dit elle, un si funeste discours. Non, ne gémissez plus sur ma destinée, mon pere, mon tendre pere! vous m'aimez.... vous avez tout réparé.... Pardonnez un instant d'égarement .... Ce cœur rendu à lui même n'est plus qu'à Dieu..... n'est plus qu'à vous.... Ce Prêtre.... ou est il ? qu'il vienne .... il me trouvera n'en doutez point, mon pere, pleine de confiance & de réfignation..... C'est sur cette main paternelle, cette main si chere, que je le jure.... Calmez-vous donc... Si l'on peut m'arracher à la mort.... je puis encore aimer la vie.... c'est pour vous que je vivrai, En achevant ces mots, Cécile s'adressant à Madame de Valmont, demande un Confesfeur & renvoie tout le monde. Elle recut ses Sacremens le jour même : elle passa une nuit assez tranquille; le lendemain elle étoit absolument hors de danger, & sur la fin de la semaine, elle se trouva en état de retourner chez Madame de Valmont. Depuis

quinze jours qu'elle est partie, j'ai été la

# LETTRE'S

voir plusieurs fois; elle est d'une maigreur excessive & d'un changement essrayant; cependant elle dit qu'elle ne fouffre point : on ne remarque aucune altération dans fon humeur; elle est entiérement rendue à la société. Mais je connois son courage & l'empire qu'elle a sur elle-même, & je crains bien que son état actuel ne soit beaucoup plus dangereux qu'on ne l'imagine. Ce cruel événement, comme vous le crovez bien. a trouble pour long-temps nos plaifirs, & fait ceffer nos spectacles ; le seul M. de Valmont, au milieu de la tristesse commune, a repris toute sa gaieté depuis la convalescence de Cécile; non qu'il ait un mauvais cœur, mais parce qu'il n'a pas encore com-pris la véritable cause de la maladie de sa belle-sœur, & de l'affliction de M. d'Aimeri. Il n'a jamais attribué l'état où il'a vu Cécile dans la chaumiere, qu'à un violent mal d'eftomach, & il ne concevra de sa vie que la présence de Nicole puisse faire pleurer & donner la fievre. Avec cette maniere simple d'envifager les choses, vous imaginez facilement qu'il y a beaucoup de circonftances où il doit paroître également indiferet & importun; ausii depuis quinze jours, M. d'Aimeri, M. d'Almane & moi, l'avons-nous brusque cent fois, sans que jamais il en air pu deviner la raifon : pour Madame de Valmont, elle paroît toujours ne remarquer

SUR L'ÉDUCATION. 253 tucune de ses balourdises; j'admire véritaplement fa conduite à cet égard; elle prend e seul parti que doive suivre une femme ionnête & sensée, avec un semblable mari, celui de n'avoir jamais l'air d'être embar-'affée de ce qu'il fait de déplacé; la diffinulation, dans ce cas, est estimable, & 'aveuglement même intéresseroit & méritéoit les plus grands égards. Nous avons beau être excédés de M. de Valmont, il nous est mpossible de le lui témoigner devant sa emme; chacun respecte l'opinion qu'elle emble avoir de lui; ainfi elle n'a jamais e chagrin de le voir mal accueilli ou ridicularifé; & certainement, si elle paroissoit ouffrir de ses inepties, tout le monde seroit i l'aife, on s'en moqueroit ouvertement, on oferoit lui en parler à elle-même, elle intendroit répéter chaque jour qu'il est inupportable, & c'est ainsi qu'une semme ôte i fon mari toute confidération, & perd ellenême une partie de la sienne. Adieu, ma there amie; mandez-moi s'il est encore juestion du mariage de votre fille avec M. le Valcé ; d'après votre derniere lettre, je ne flatte que c'est une affaire rompue. Car puisque M. de Limours vous a promis d'y éfléchir & vous accorde du temps, je ne loute pas que vous ne l'ameniez facilement y renoncer.

#### LETTRE XXXVI.

Le Comte de Roseville au Baron.

JE vous remercie, Mon cher Baron, des reproches obligeans que vous me faites sur mon silence; je n'ai point été malade, je n'ai point eu d'affaires extraordinaires, mais je voulois vous écrire une lettre détaillée. & je n'ai pu disposer de deux heures pour mon plaisir, depuis plus de trois mois. Je ne me repose de mes devoirs, ni sur un Sous-Gouverneur, ni fur un Précepteur; je ne quitte point mon éleve : il est vrai que je fuis levé deux heures avant son réveil, & que je me couche une heure après lui; mais je prépare le matin ses études & l'instruction particuliere du jour, & le foir j'ai la coutume d'écrire un journal très-détaillé de tout ce qu'il a fait de mal dans la journée, & je compte dans ce nombre toutes les occasions perdues ou négligées de faire une bonne action, ou de dire une chose obligeante. Comme la plupart de ces fautes fe font devant du monde, je l'en reprends rarement dans le moment même, ce qui fait que très-souvent n'ayant point été grondé dans le cours de la journée, il se flatte, en

SUR L'ÉDUCATION. 255 se couchant, que le Journaliste n'aura rien à dire. Je le laisse toujours dans cette incertitude, qui lui donne le plus grand desir d'être au lendemain, afin de s'eclaircir; en effet, aussi-tôt qu'il est habillé ( & la curiofité l'engage toujours à presser fa toilette), il passe dans son cabinet, & me demande mon journal. Je le lui donne; Il le lit tout haut, & j'exige que ce foit de suite & sans commentaire, car il est bon de l'accoutumer à prononcer lui-même le détail de ses fautes; ensuite je le lis une seconde fois, & alors nous nous communiquons mutuellement les réflexions que cette lecture nous inspire. Je le familiarise ainsi, non-seulement à entendre la vérité, mais à la desirer, à l'aimer & à l'écouter paisiblement, dépouillée de toute espèce de fard. Pour vous faire juger de ma maniere de la lui présenter, je vais vous transcrire la journée d'ayant-hier : la voici.

« Monseigneur, à son dîné, a paru » distrait, embarassé avec les personnes » qui lui faisoient leur cour; il s'est constenté de faire deux ou trois questions » d'un air nonchalant sans écouter les ré-ponses. Monseigneur s'imagine que dès » qu'il a souri, tout le monde doit être » enchanté de lui; mais ce sourire affecté, » qui n'est à présent qu'une grimace &

LETTRES » qu'une habitude, deviendra obligeant » & agréable quand Monfeigneur aura vé-» ritablement le desir de plaire & d'être » aimé, sans quoi cette expression forcée » paroîtra toujours niaise & ridicule. Mon-» feigneur a défendu au jeune Roland, le » fils d'un de ses valets-de-chambre, de » toucher aux livres qui font dans notre » cabinet, & ce matin, en passant sur la » terrasse, nous avons vu Roland qui li-» foit attentivement un gros volume relié » en marroquin rouge, & Monseigneur » m'a dit : je parie que Roland tient-là » ce livre écrit de votre main, que vous » m'avez donné hier, je le reconnois j'en » suis sûr. J'ai répondu : ne jugez point » légérement, éclaircissez-vous bien avant » d'accuser ; songez qu'en perdant votre » estime, cet homme perdra sa fortune, » & par conséquent vous seriez aussi » cruel qu'injuste si vous le condamniez » fur de simples apparences. Monseigneur » en arrivant chez lui a cherché fon livre » & ne l'a point trouvé; il a fait venir » Roland & l'a questionné; Roland a » rougi, pâli, s'est embarrassé; cependant » il a protesté qu'il n'avoit point touché » au livre de Monseigneur, & que celui » qu'il lisoit lui avoit été prêté par un de

» ses parens, auquel il venoit de le rendre » au moment même où il partoit pour re-

tourner

SUR L'ÉDUCATION. w tourner dans fa province. Toute cette hif-» toire n'a paru à Monfeigneur qu'un tissu de : » mensonges : Roland a été traité d'impos-» teur. & banni de l'appartement. J'ai foufs fert cette condamnation afin de mieux: » faire fentir à Monseigneur les conséquen-» ces de sa pétulance & de sa légéreté; à: » présent je dois lui dire que le pauvre: » Roland, chassé, déshonoré, désespéré, » est entiérement innocent. Tout ce qu'il a » dit est dans l'exacte vérité ; c'est moi qui ... » ce matin, ai pris le livre pour y ajouter: » quelques notes. Ainfi Monfeigneur a cruel-» lement calomnié le malheureux Roland : » il est vrai que les apparences étoient for-» tes; mais quand il s'agit de perdre un: » homme, doit-on juger fur des apparen-» ces? Avant de rien décider, il falloit de-» mander le nom du parent de Roland, il » falloit écrire à ce parent, & même en-» voyer dans sa province. Enfin , la raison ,. » l'équité, l'humanité auroient dû engager-» Monseigneur à prendre toutes les infor-» mations les plus détaillées & les plus ap-» fondies (t) ».

Je vous ai promis dans ma derniere Lettre, mon cher Baron, de vous dire quelles font (dans mon opinion), les premieres idées qu'on doit imprimer dans la tête d'un Prince, & les qualités principales qu'il faut s'occuper de lui donner. Je crois donc qu'on ne fauroit trop-tôt lui inspirer une piété véritable & folide, la plus tendre humanité pour le peuple, (1) l'aversion de la flatterie, le goût de la vérité, & qu'il est essentiel de lui faire prendre de bonne heure l'habitude de s'appliquer, & celle de ne jamais juger légérement ou avec précipitation, foit en bien, foit en mal. Hier, quand le Prince eut chassé Roland, il me dit qu'il avoit envie de le remplacer par un autre jeune homme nommé Justin . &

In pien ! ore:

<sup>»,</sup> plaire, & qu'ils favent que ce n'en est pas le moyenque de leur dire la vérité. Ainsi leur vie n'est, pour
l'Ordinaire, qu'un songe, où ils ne voient que des ob» jets faux & des fantômes trompeurs. Il faut donc qu'une
personne chargée de l'instruction d'un Prince, se repré» sente souvent que cet Enfant, qui est commis à ses
soins, approche d'une nuie où la vérité l'abandonner,
» & qu'il se hâte ainsi de lui dire & de lui imprimer dans.
» l'esprit tout ce qui est le plus nécessire pour se conduire dans ces ténébres que sa condition apporte avec
» soi par une espece de nécessité. De l'Education d'un
» Prince, par Chanterssise.

<sup>(7) &</sup>quot;Quand un Prince aime son peuple, dit l'Abbé

'n Duguet, on n'a presque plus rien a lui dire sur sea

autres devoirs : il ne faut point de préceptes à l'ansour,

"il est l'accomplissement de tous; il lui est permis de

biere ce qu'il voudra, parce qu'il ne sauroit faire que

phien, &c.

SUR L'ÉDUCATION. il ajouta qu'il étoit certain que celui-là étoit parfaitement for, discret & exact. « Eh » comment, répondis-je avez vous acquis » cette certitude? avez-vous étudié le carac-» tere de ce jeune homme? l'avez-vous mis » à l'épreuve? - Oh non, mais.... - Mais » ne dites donc pas que vous êtes certain, » puifque vous n'avez aucune preuve à pro-» duire; c'est parler comme un enfant. » Vous ne croyez donc pas que Justin soit » honnête? - Moi, je ne dis pas cela, je » n'en fais rien, je ne l'ai point observé, j'i-» gnore s'il mérite de la confiance, ou s'il » n'est pas digne d'en inspirer; car, comme » je ne suis ni enfant, ni imbécille, je ne » juge point les gens que je ne connois pas. » - Mais tout le monde dit du bien de Juf-» tin. - On doit certainement regarder une » bonne réputation comme un préjugé très-» avantageux pour la personne qui a su l'ob-» tenir ; il est même bien fait de commencer. » par prendre cette information; cependant » il feroit absurde de s'en tenir-là, & d'ac-» corder fa confiance fur ce feul témoigna-», ge; & tout homme fenfé ne donne la fienne \ » que d'après ses observations particulieres » & fon propre examen. Ne dites donc » point, Monseigneur, je crois ou je ne crois pas telle chose, parce qu'on me l'a dit, ou parce qu'elle est vraisemblable. w Voilà le langage des gens superficiels, cré-¥ 2:

260 LETTRES

» dules & bornes. Ne croyez qu'après avoir » vu par vous même bien clairement, & » jamais d'après les yeux des autres. »

Il est impossible qu'un Prince, accoutumé ainsi dès l'enfance à tout approfondir & à ne rien croire légérement, n'acquiere pas en même-temps un grand fond d'équité, une prudence parfaite, & cet esprit observateur fans lequel on ne parvient jamais à connoître parfaitement les hommes. Ainfi, vous voyez combien ce principe est important; maisil est vrai qu'il ne peut être d'aucun usage à un Prince indolent & inappliqué : la paresse produit plus de faux jugemens que la malignité ou le manque de lumieres. Il est donc essentiel de mettre tous ses soins à préserver un jeune Prince de ce désaut si; commun & fi dangereux, en l'accoutumant de bonne heure à s'appliquer & à; tout examiner par lui-même; car il vaudroit cent fois mieux qu'il fût déflant & actif, que crédule & paresseux. Je m'attache. aussi à le guérir de cette mauvaise honte & de cette timidité qui ne font que trop ordinaires dans les personnes de son rang, & qu'on ne peut surmonter que par l'habitude de paroître en public & d'y parler souvent, & par un vif desir de gagner tous les cœurs. Il reçoit du monde deux fois par jour ; je ne lui prescris point ce qu'il doit dire; mais, pendant trois quarts d'heure que dure cha-

SUR L'EDUCATION. 261 que assemblée, je le regarde fixement & je l'examine en silence, afin de le familiariser avec l'idée d'être observé particuliérement. S'il parle fans grace & en mauvais termes, je l'en reprends doucement quand nous sommes feuls, ou par la voie du Journal'; mais, s'il ne parle point, je me moque de lui devant tout le monde, & je le tourne en ridicule de la manière la plus piquante. Ainsi, je grave dans fa tête un très-bon principe: c'est qu'il vaut mieux faire une politesse gauchement que de ne la point faire du tout , parce qu'au moins on fait toujours gré de l'intention; & j'ai remarqué que ce qui nuit le plus à l'affabilité des personnes en place, est la crainte de paroître manquer d'aifance ou de grace, & d'aimer mieux paffer pour impoli, distrait & dédaigneux, que d'être accusé de gaucherie : cependant, rien n'est plus gauche que ce calcul; car si. l'on faisoit l'essort de surmonter, pendant fix mois, cette mauvaile honte, on acquereroit bien facilement cette aifance à laquelle on attache un si grand prix; l'on auroit la réputation d'être aussi obligeant qu'aimable, & l'on plairoit universellement. « Peu de Princes, dit l'Abbé Duguet, connoissent ce que peut un mot obligeant. » un regard, un air de bonté; & peu con-» noissent aussi les effets de quelques signes. p. légers de distraction, d'indisférence, de

262. LETTRES

» fécheresse; mais un Prince habile connoît, » la valeur de tout, & il ne se méprend » jamais dans l'usage qu'il veut en faire : il » donne au peuple des marques communes » d'assection & de bonté.... Mais outre » ce langage commun, le Prince en a un » particulier qu'il sait proportionner à la » naissance, aux emplois, au service, au » mérite; il ne jette pas au hasard des airs » caressangui tombent sur tout le monde; » il ne prodigue pas ce qui doit être une » récompense, & il n'avilit pas ce qui doit » être une distinction. »

Le même Auteur ajoute qu'il feroit bien à desirer qu'un Prince sût éloquent : « la » vertu & la vériré, continue-t-il, en tire» roient un nouvel éclat; il appuyeroit avec » force un fentiment juste, il persuaderoit » au lieu de commander, il rendroit aima » ble tout ce qu'il proposeroit.... il seroit » écouté dans les Conseils avec admiration,

» &c. »

Rien n'est plus vrai; mais cependant si votre éleve manque absolument d'esprit, n'aspirez point à lui donner de l'éloquence, car vous ne le rendriez que pédant, bavard & ridicule. Pour le mien, qui montre autant de jugement qu'on peut en avoir à dix ans, je l'exerce déjà à parler de suite & sans préparation. Tous les jours, après son diner, toutes les personnes attachées à son

SUR L'ÉDUCATION. éducation se rassemblent dans son cabinet, & là chacun est obligé de conter deux histoires, l'une d'invention & l'autre tirée de l'histoire ancienne ou moderne; chaque faute de langage ou de prononciation coûte un gage, & entraîne des pénitences qui rendent ce jeu fort amufant pour le Prince, d'autant mieux que le Sous-Gouverneur & moi ne nous épargnons pas; nous ne nous! :passons rien : s'il m'échappe un mot impropre ou bien une réflexion qui ne foit pas parfaitement juste, l'impitoyable Sous-Gouverneur m'interrompt aussi tôt, & avec beaucoup de politesse me fait remarquer ma faute; quelquefois je ne me rends pas au premier mot; je me défends doucement, je donne des raisons, des éclaircissemens; le Prince écoute attentivement cette dispute très-intéressante pour lui , puisqu'il s'agit de favoir si j'aurai une pénitence ou non, & cependant il profite de la discussion, & voit en même-temps un parfait modele de la maniere dont on peut se permettre de disputer, car nous conservons toujours un fang froid admirable, une politesse charmante; enfin nous foutenons notre opinion tant que nous la croyons bonne; & auffitôt que nous fommes perfuadés qu'elle ne vaut rien, nous y renonçons avec une douceur & une franchise qui charment tous les spectateurs. Le Prince, depuis trois mois

préfere cette récréation à toute autre, & il en retire tout le fruit que nous en pouvions attendre. Il s'exprime avec beaucoup plus de facilité, & il conte souvent ses deux histoires d'une manière véritablement étonnante pour son âge. A l'égard de l'espece d'instruction qui convient à un Prince, je pense qu'il doit avoir une connoissance gé-, nérale de l'histoire, & qu'il est nécessaire qu'il fache parfaitement celle de fon pays; il faut qu'il ait une idée claire & distincte de la constitution de l'Etat qu'il doit gouverner; qu'il connoisse l'étendue des droits qui lui feront donnés, afin de s'y mainte-nir, & de n'en point ufurper d'autres. Je defirerois aussi qu'il ne sût absolument étranger à aucun genre d'administration; que son Education finie, il sût de l'art militaire tout ce que les livres & les Maîtres en penvent apprendre ; qu'il eût plus que des notions superficielles sur la navigation. & la guerre de mer; & qu'enfin il connût, avec détail, les ressources, les besoins, les richesses & les forces de son Royaume. C'est exiger bien des choses, me direzvous; je ne trouve pourtant rien de superflu dans tout cela; mais il est vrai que si l'on joint à ces différentes études, celles de la mulique, du deslin, & dix ans de Latin, ce que je propose deviendra impossible. Jadopte pour lui, par rapport aux langues, la SUR L'ÉDUCATION. 265
la méthode que vous fuivez pour votre fils;
il n'apprend les langues vivantes que par l'ufage; & on ne lui enfeignera le Latin qu'à
douze ou treize ans, jufqu'à quinze ou feize : il n'apprendra du deffin & de la géométrie que ce qu'il en faut pour les fortifications, & pour être en état de lever un
plan, & jamais il ne faura une note de
musique. Je veux qu'il ne soit pas fans littérature, car il doit un jour aimer & protéger les lettres, mais les livres d'histoire
& de morale formeront, comme vous le
croyez bien, nos principales lectures, &
deviendront notre plus sérieuse étude.

Je fens comme vous, mon cher Baron, combien il est important d'inspirer aux Princes des fentimens de bienfaifance & de compassion pour les malheureux : tout ce que vous me dites à ce sujet est aussi vrai que touchant; mais, comme vous le remarquez, on n'apprend point à son éleve à être humain par des leçons & des phrases ; c'est à cet égard sur-tout qu'il ne faut parler que par des tableaux & par l'exemple. Mon jeune Prince n'a point un mauvais cœur; mais il n'est pas naturellement très-sensible. D'ailleurs, les mots de pauvreté, de malheureux, n'ont presque aucun sens pour lui, parce qu'il est trop léger & trop enfant pour fe représenter vivement & pour concevoir fortement des choses si tristes, & qu'il n'a

Tome 1.

266

jamais vues ; mais il a de l'esprit , de l'amour-propre, un bon naturel & de l'imagination: il ne s'agit que de tourner sa vanité sur des objets dignes de la satisfaire, & de lui faire connoître la pitié, qui lui est étrangere, uniquement parce qu'on n'a jamais cherché à la développer dans fon cœur, en lui présentant les tableaux touchans qui pouvoient l'exciter. Je lui prépare, depuis long-temps, une scene aussi nouvelle pour lui qu'intéressante, & qui, j'en suis sûr, ne s'effacera jamais de son souvenir. Vous aurez ce détail dans ma premiere lettre, car je veux vous réserver à vous - même le plaisir de la surprise. Adieu, mon cher Baron ; je n'avois point ce foir de journal à écrire, mon jeune Prince a été presque irréprochable toute la journée ; & je jouis doublement de la fatisfaction qu'il me donne , puisqu'elle m'a procuré encore le plaisir de m'entretenir avec yous.



#### LETTRE XXXVII.

## La Baronne à la Vicomtesse.

Left vrai, ma chere amie, comme vous l'avez prévu, que votre Lettre m'a causé quelque surprise ; le mariage de votre fille avec M. de Valcé n'est pas renoué, mais il se fera, je vous le prédis, & le vois clairement. M. de Valcé vient d'être titré.... Et vous confentez à le recevoir chez vous, & vous voulez le connoître, quoique vous fachiez déjà qu'il est joueur & fat, ce qui me paroîtroit à moi une connoissance fusfisante; enfin, vous voilà presque raccommodée avec Madame de Gerville, qui, dites vous, s'est bien conduite dans cette occasion, en engageant M. de Limours à vous témoigner des égards & de la déférence.... Mais ne voyez vous pas que tous ces prétendus ménagemens ne tiennent qu'au desir & à la certitude de vous gagner? Ce mariage sera désapprouvé, parce que votre fille, avec le nom qu'elle porte & la fortune qu'elle aura, ne doit pas être éblouie d'un titre, & qu'il est affreux de la donner au fils d'une femme déshonorée, qui n'est d'ailleurs luimême qu'un très-médiocre fujet. Je fais Z 2

bien que M. de Limours est le maître; mais avec de la fagesse & de la fermeté, vous auricz pu le faire changer de dessein; ou su du moins il eût persisté dans cette résolution, en cédant avec répugnance & chagrin, vous rendiez le rôle de Madame de Gerville véritablement odieux; vous acquériez le droit de ne jamais la recevoir, vous la démasquiez aux yeux du public, & l'on n'eût pu vous reprocher d'avoir sacrissé votre fille par soiblesse & par vanité.

Quoique vous me mandiez que, depuis quelque temps, vous êtes infiniment plus contente de Flore, je ne puis vous distimuler que la peinture que vous me faites de son caractere m'afflige beaucoup. Vous convenez que son éducation pouvoit être meilleure ; mais ce qui vous rassure est précisément ce qui me fait le plus de peine. Elle n'annonce pas de grandes qualités, mais elle n'a pas de grands défauts, excepté celui d'une extrême vanité, & vous êtes bien sûre que ses passions ne seront jamais vives. Eh, combien il est facile & commun de s'égarer fans passions violentes ! & c'est sans doute la maniere qui avilit le plus. Croyez qu'en général, la vanité des petites ames cause feule presque tous les excès & les désordres qu'on attribue communément aux grandes passions. Une femme prévenue de la ridicule idée que le bonheur de la vie confiste

à surpasser toutes les autres en agrémens & en beauté, facrifie tout à cette chimere extravagante, d'abord les bienféances, & bientôt l'honneur; vous lui verrez toutes les fureurs de la jalousie, les emportemens de la baine ; enfin , vous pourrez croire qu'elle est agitée d'une violente passion. Mais ce font de grands événemens produits par de petites causes ; il n'y a rien dans son cœur ; tout le mal vient uniquement de cette penfée qui l'occupe fans relâche : la félicité d'une femme est d'être belle & préférée. On retrouve souvent le même principe. Vous connoissez le Comte d'Orgeval; il passe dans le monde pour avoir des passions fougueuses & emportées, que l'éducation & sa raison n'ont pu vaincre ni modérer ; on le croit encore méchant, dangereux & athée. Il n'est rien de tout cela : il a fort peu d'esprit, quoiqu'il fache s'exprimer avec assez de grace & d'aisance; il a passé sa jeunesse dans la mauvaise compagnie, entouré de vils flatteurs dont l'intérêt étoit de le corrompre ; on le loua sur sa prétendue facilité à dire des bons mots, le voilà méchant; on vanta fes bonnes fortimes & fon penchant à la galanterie , le voilà fat & débauché; on admira la force de son esprit, le voilà impie déclaré ; le vrai ; c'est qu'il n'est que vain, foible & borné, & que le desir de la célébrité l'a perdu. Ce desir n'est dange270

reux que pour les fots & les ames communes; mais heureux le génie, heureux le cœur noble & sensible qu'il peut enflammer! il change alors de nom comme de motif; ce n'est plus amour-propre ni vanité, c'est passion, enthousiasme pour la gloire, c'est cependant toujours le même principe; mais l'un ne produit que des travers & des vices, & l'autre que de l'héroïfine & des vertus. Flore touche à sa seizieme année; &, si jeune, si peu formée, vous allez la marier, & lui donner, pour vous remplacer, une femme que vous méprisez avec tant de raison!.... Ah, ma chere amie, du moins balancez éncore ; fongez bien que les vertus, le bonheur & la destinée de votre fille dépendent du choix que vous allez faire. Quel jour terrible & touchant à la fois que celui qui conduit une mere à l'Autel pour y remettre sa fille entre les mains d'un étranger, & pour lui donner un Maître, qui peut-être ne connoîtra ses droits que pour en abuser! Enfin, s'il devient un tyran, au lieu d'un protecteur, d'un ami; ou bien, si négligeant entiérement l'autorité douce & fainte qu'un pere, qu'une mere, lui ont cédée, il dédaigne, il abandonne à elle-même celle qu'il devoit conduire, confeiller & gouverner; les parens feuls alors font responsables des malheurs & des égaremens qui peuvent réfulter de cette union

SUR L'ÉDUCATION. 271 mal affortie. Mais, direz-vous, avec defemblables craintes, on balanceroit éternellement, on n'établiroit jamais sa fille: ah, ne la mariez ni pour vous en défaire, ni par intérêt, ni par ambition, & soyez fûre que le choix que vous ferez assurera son bonheur.

## LETTRE XXXVIII.

Réponse de la Vicomtesse.

 ${f V}_{ extsf{OTRE}}$  Lettre m'a vivement frappée ; je sens toute la force d'une partie de vos raisons; je retarderaj autant qu'il me sera posfible l'établissement de Flore, & je me flatte que le choix que je ferai la rendra heureufe. Mais je vous avoue que la maniere dont vous peignez le mariage ne me présente pour une femme qu'une chaîne cruelle & pesante. Je craindrois de l'offrir à ma fille fous des traits si séveres ; je craindrois même de la tromper en lui traçant ces devoirs rigoureux d'obéissance qui n'existent pas. Pour vous accorder quelque chose, je veux bien qu'elle n'aspire pas à gouverner, mais du moins établissons l'égalité; l'amour, qui fait rapprocher tous les états & toutes les conditions, n'admet point ces différences Z 4

injurieuses dont vous parlez, & qui le dé-truiroient. Je desire que l'époux de Flore foit aussi son amant, & alors elle n'éprou-vera aucun des chagrins qui ont troublé ma vie, elle n'aura point de Maître à redouter; je veux enfin que ce mari foit aimable, puilqu'il faut qu'il foit aimé, & que ma fille fuive son devoir en n'écoutant que son cœur. J'ai depuis deux mois sur-tout de longues conversations avec elle, & tels sont les tableaux que je lui offre d'une union qui doit être aussi délicieuse que sacrée ; son imagination s'y arrête avec complaisance, & je lui répete sans cesse que la sélicité la plus pure est de trouver dans son mari l'objet de son amour & de toutes les affections de son ame. Je lui parle aussi du monde, de ses dangers; ce n'est que sur les écueils qu'on y rencontre, que je me permets quelque-fois un peu d'exagération, afin qu'en y entrant, elle fache se défier d'elle-même, & que cet effroi falutaire lui donne cette heureuse timidité si utile à une jeune personne pour la préserver de l'imprudence & de l'étourderie qui entraînent dans les fausses démarches. Voilà tout mon fystême, il est fimple, il est peut être connu; mais s'il est bon , pourquoi chercher de vains rafinemens? J'ai toujours peine à me persuader que la route la plus frayée ne foit pas la meilleure. Je vous conjure, ma chere amie,

s ur L'Education. 273 de lire cette Lettre attentivement, & de me répondre avec le plus grand détail. Je vous fais des objections, je vous propose des doutes, mais ma confiance en vos lumieres n'en est pas moins entiere & moins parfaite.

Madame d'Ostalis s'est enfin décidée à prendre la place que son mari desiroit si vivement qu'elle acceptàt, & j'imagine que c'est vous qui avez su la déterminer. Elle a été d'autant plus esfrayée de s'attacher à une Princesse, qu'elle ne prendra point une chaîne pour la porter de mauvaise grace, & qu'elle ne s'imposera point un devoir pour ne le pas remplir. Adieu, ma chere amie, donnez-moi des nouvelles de Cécile, elle m'écrit asses régulierement, mais elle ne me parle jamais de sa fanté, & j'en suis bien vivement inquiete.

#### LETTRE XXXIX.

Réponse de la Baronne.

SI je ne vous présente pas la vérité que vous cherchez, du moins je vais remplir le devoir d'une amie tendre & sincere, en ne vous dissimulant rien de ce que je pense. Peut-être, en m'écartant de la route frayée, n'ai-je pas pris la meilleure, mais je suis de bonne foi; & si je m'égare, si je m'éloigne du but, c'est que j'ai cru y arriver plus sûrement. L'amour égalise tout, dites - vous ; oui, cet emportement d'un moment que la raison désapprouve & détruit; mais un sentiment réfléchi, né de l'estime & de la confiance, se conforme aux loix de la société, prifes dans la fature, telles que celles qui donnent à l'homme le pouvoir & l'autorité. Vous avez offert à votre fille un tableau également infidele & dangereux; vous lui avez dépeint l'amour ; à présent elle veut un amant, ou, pour mieux dire, elle veut régner, & elle ne verra qu'un tyran dans celui qui ne sera pas son esclave; & si elle n'a pas pour l'époux que vous lui choisirez cet attrait dont vous lui avez donné l'idée, si elle ne l'éprouve pas elle-même, croyez-vous

SUR L'ÉDUCATION. 275 qu'après des chimeres si séduisantes, elle puisse se contenter d'un ami ? Quand une femme fuivra ses devoirs & connoîtra fa dépendance, l'homme le moins délicat, même fans amour, n'aura jamais la révoltante & basse dureté de la lui faire sentir; nous ne fommes jaloux que des droits qu'on nous dispute; plus on nous accorde, plus nous sommes généreux. Eh , quel est le cœut qui n'a pas l'expérience de cette vérité ! Je vous avouerai avec la même franchife, que je n'approuve pas davantage tout ce que vous dites à votre fille sur les écueils du monde ; je sais que la premiere chose qu'on apprend aux jeunes personnes, c'est qu'il y a des dangers presque inévitables. dans le monde ; à force de l'entendre répéter, elles se le persuadent; & quand elles y débutent, elles sont sans désense contre ces prétendus dangers qu'on leur a dépeints fi terribles, qu'il faudroit une vertu plus qu'humaine pour en triompher. Je suppose une jeune personne sans expérience, sans conseil, aimable & belle, & paroissant dans le monde pour la premiere fois ; je veux qu'elle foir à la Cour, & mariée à un homme qu'elle n'aime point. Voilà à peuprès tous les écueils réunis ; je ne demande pour l'en préserver que du bon sens, un peu de pénétration & de réflexion. Avec ce caractère, elle commencera par observer,

276 elle verra avec quels égards & quel respect on traite les femmes d'une réputation fans tache; elle verra le vice même rendre hommage à la vertu, ou du moins ne s'en moquer qu'en feignant de la croire fausse & en la calomniant; elle verra les coquettes, au milieu de leurs fuccès, essuyer les mépris qu'elles méritent; elle sera révoltée du rôle humiliant d'une femme de quarante ans sans mœurs; elle entendra raconter les égaremens de sa jeunesse avec les couleurs de l'opprobre & de l'infamie; elle pourra voir le contraste de ce tableau dégoûtant ; & de ce moment son choix est fait. Vous me répondrez peut-être qu'en débutant dans le monde, il est presque impossible, enivré de la diffipation, de pouvoir observer & réfléchir; mais cependant il me paroît tout simple de regarder autour de soi. des choses qu'on n'a jamais vues, de les obferver avec curiosité, & de porter un jugement d'après cette observation. Le monde ne charme point au premier abord ; on yest trop étranger pour s'y amuser; la désiance, la timidité qu'on y porte ne peuvent s'accorder avec le plaisir; aussi la premiere année qu'on y passe est-elle toujours ennuyeuse, fatigante & désagréable ; & voilà le temps que je demande. Qu'il peut être utilement employé pendant que la tête est encore froide, les goûts simples & le cœur pur! Mal-

SUR L'ÉDUCATION. heur à celui qui laisse échapper ce moment précieux fans en retirer le fruit ! Mais vous fentez bien, ma chere amie, que si votre Eleve n'a reçu qu'une éducation frivole, si toutes ses idées ne roulent que sur une partie de bal ou sur le choix d'une parure, si vous la mariez à quinze ans, ou si, avant de l'établir, vous l'avez de trop bonne heure accoutumée au monde ; si enfin elle a déjà tout vu avec les yeux de l'enfance, ceux de la raison ne lui feront rien découvrir de nouveau; rien ne l'étonnera, ne la frappera, & elle sera nécessairement entraînée par le torrent. Adieu, ma chere amie; je suis bien affligée de vous offrir de si tristes réflexions fur l'éducation d'une enfant, qui, je vous affure, m'est aussi chere qu'à vous-même; mon tendre intérêt m'exagere peut-être les dangers que j'y trouve, mais mon cœur tout entier s'ouvre à vous, & rien de ce qui s'y passe ne peut vous être caché.

Cécile est toujours dans le même état, mais sa tranquillité paroit inaltérable, & jamais elle n'a montré plus de douceur & d'égalité. Le Médecin de Carcassonne (qui est réellement, à tous égards, un homme de mérite) est venu hier; il a passé une heure avec elle, il est sorti de sa chambre avec un visage qui nous a tous estrayés, il avoit même l'air d'avoir pleuré; cependant il a dit à M. d'Aimeri, devant moi, que Cécile

étoit bien pour le moment, & qu'il n'avoit pas d'inquiétudes férieuses; mais pour moi j'en ai beaucoup, & je ne serai rassurée que lorsqu'elle aura passé cette automne.

## LETTRE X L.

La même à la même,

L vous reste encore quelques doutes, ma chere amie ; vous ne croyez pas qu'il foit inutile, par exemple, de prévenir une jeune & jolie personne sur cette soule d'amans dont vous supposez qu'elle sera entourée à fon début dans le monde. Ce ne sont ni les graces ni la beauté qui attirent cette foule dont vous parlez, c'est la coquetterie seule qui la rassemble ; souvenez-vous de Madame de Clarcy, la plus belle personne de notre temps, & fans doute une des plus vertueuses; avez-vous jamais entendu dire que quelqu'un fût amoureux d'elle ? On la regardoit avec admiration, mais on ne la fuivoit pas, parce qu'elle étoit véritablement honnête, modeste & réservée; tandis que sa cousine Madame de Clervaux, avec une figure si médiocre, étoit toujours environnée de tous les jeunes gens à la mode. L'amour ne peut naître sans l'espérance;

SUR L'ÉDUCATION. 279

& quand une femme, quelque charmante qu'elle foit , inspire une grande passion , on doit être certain qu'au fond du cœur elle l'a bien voulu, & qu'elle n'a pas été exempte de coquetterie. Un homme fensible veut être aimé, & n'aime passionnément que lorsqu'il a reçu cet espoir ; l'homme qui n'est que vain, ne compromettra point fon amourpropre avec des dedains qui l'humilieroient; il ne cherche que des succès. Pourquoi voudroit-il s'exposer à des mépris certains ? Examinez bien votre conscience, ma chere amie, peut-être trouverez - vous que j'ai quelque railon. Rappellez-vous l'histoire du pauvre Chevalier d'Herbain, à qui vous aviez si bien tourné la tête, en lui disant toujours, à la vérité, que vous ne partageriez jamais ses sentimens, que vous finiriez par ne plus le recevoir, &c. Mais vous le receviez, mais vous fouffriez qu'il vous entretînt de sa passion de mille manieres, qu'il vous suivît par-tout, qu'il ne parût occupé que de vous; n'étoit-ce pas lui donner des espérances? ..... Vous savez le tort que cette conduite fit à votre réputation ; vous favez que lorsque je vous en parlai avec tant de vivacité, & que vous me répondîtes, mais je ne puis le guérir de cette fantaisse, je me chargeai de sa guérison, si vous vouliez me seconder; & qu'en effet, dans une feule conversation, nous lui sîmes comprendre facilement qu'il n'avoit pas le fens commun en vous aimant fi érieusement. Vous n'avez pas oublié peut-être qu'il vous dit avec un peu d'humeur : cette explication vient un peu tard ; fi vous m'eussiez parlé de cette maniere il y a fix mois , je vous aussure que jamais je n'aurois été amoureux de vous. Il avoit raison , & vous auriez bien mieux senti votre tort , si , au lieu d'être honnête & rempli de vertus , il eût été fat & méchant , car alorsil auroit pu se venger bien aisément en vous calomniant ; & affurément , d'après votre conduite ( quoique innocente au sond ) il eût trouvé peu d'incrédules.

Venons à ce que vous me dites sur l'amour; vous prétendez qu'une femme qui n'aura pas d'amour pour son mari, ne pourra gueres se dispenser de prendre un amant ; si ce ne font pas là vos expressions, en voilà du moins le sens ; vous répétez , le cœur est fait pour aimer, j'en conviens; il lui faut un sentiment qui l'agite & l'occupe; mais est-il nécessaire que ce soit de l'amour? C'est une chose presque reçue, qu'on doit, dans le cours de sa vie, éprouver une grande passion; il n'y a point de jeunes personnes qui n'aient entendu parler de cette fatalité chimérique. Autrefois on amusoit la jeunesse par des contes ridicules fouvent faits de bonne-foi, & toujours écoutés avec une crédule

SUR L'EDUCATION. 281 crédule simplicité; aujourd'hui l'esprit est plus éclairé, ce n'est plus lui, mais c'est le cœur qu'on abuse. A force de disserter sur le fentiment, on n'a trouvé qu'une définition fausse, aussi loin de la nature, qu'elle est contraire à la raison. C'est une contradiction bien singuliere d'entendre là-dessus le langage des femmes & celui des hommes : les unes s'épuisent en differtations sur la force d'une passion, dont les autres, lorsqu'ils font entr'eux, nient décidément l'exiftence : d'un côté , c'est la plus sublime méraphysique; & de l'autre, exactement tout l'opposé. On peut conclure de-là qu'il faut également se défier d'un pompeux étalage de sentimens outrés , & de l'affectation d'une vaine bravade. Dans les nouveaux principes d'éducation, une mere croit faire des merveilles en permettant à fa fille de lire ce qu'on appelle des Romans moraux . comme, par exemple, la Princesse de Cleves, où l'on trouve, dit-on, de si beaux exemples de vertu, où l'héroîne résiste avec tant de force & de courage à la plus violente passion. En voyant l'excès du sentiment qui la domine, & les combats affreux que le devoir excite en elle, fi l'on peut croire que c'est-là une peinture fidelle du cœur, il faut croire aussi que l'amour est indépendant de notre volonté, qu'il est iautile de s'opposer à ses progrès, & qu'a-

Tome I.

A a

lors la vertu n'est qu'un tourment de plus? Voilà un but moral bien fatisfaifant. Une jeune personne, nourrie d'une telle lecture, fe marie fans goût pour celui qu'on lui donne; elle sait cependant qu'elle doit avoir un jour une grande passion, elle attend l'instant fatal avec inquiétude ; il arrive bientôt ; le premier qui lui parle d'amour est précisément celui que le Ciel a fait naître pour lui, inspirer un sentiment qui doit faire le tourment de sa vie; plus de repos, de sommeil, la douce liberté est perdue sans retour; une sombre mélancolie succede à la gaieté : enfin . c'est la Princesse de Cleves elle-même; & puis l'on vient à penfer que l'on aime encore mieux que la Princesse, ou que l'Auteur a peut-être exagéré sa résistance; on s'en étoit toujours un peu douté..... Un amant tendre & pressant arrache enfin l'aveu qu'il follicite; on n'est pas sans remords dans les premiers instans d'une foiblesse nouvelle; on s'en afflige, on en gémit, & l'on s'en prend à la destinée, mais bientôt le voile tombe; les idées romanesques s'affoibliffent, l'héroïne s'apperçoit avec furprise qu'elle n'aime plus, ou, pour mieux dire qu'elle n'a jamais aimé ; elle voit qu'elle s'est trompée, & qu'elle n'a point trouvé cet objet chimérique qui devoit la rendre sensible; d'abord elle l'avoit attendu, cette foisci elle le cherche sans être plus heureuse;

SUR L'EDUCATION. 28% mais elle ne se rebute point, & , d'erreurs en erreurs, les beaux jours de sa jeunesse, s'évanouillent comme un songe fatigant qui ne laisse après lui que des idées confuses & un souvenir vague de mille folies aussi étranges qu'abfurdes. Alors elle fait d'ameres réflexions, le passé l'humilie, l'avenir l'épouvante, l'illusion est détruite : abandonnée de cette Cour flattense qui l'environnoit, elle se trouve étrangere, isolée au milieu de sa famille & de ses enfans ; elle lit sur leurs fronts l'arrêt affreux qui la condamne, le mépris la poursuit, le regret & l'ennui la confument, & pour comble de maux, elle n'est encore qu'à la moitié de sa carriere.

Je crois qu'il est infiniment plus aisé de trouver une femme qui n'ait point eu d'amant, que d'en trouver qui n'en ait eu qu'un : le premier pas est le plus difficile ; quand il oft franchi, le reste du chemin est bien glissant : cependant , je sais qu'il en eft des exemples; mais ils sont si rares. qu'on ne doit les regarder que comme des. exceptions, L'amour, à sa naissance, n'est jamais bien vif, il n'est d'abord qu'un simple mouvement de présérence dont il est facile d'arrêter les progrès en cessant de voir l'objet qui l'inspire : c'est le moyen le plus fûr, & bientôt le fouvenir se perd & s'efface fans beaucoup de peine; mais fi Fon balance, fi l'on veut s'aveugler fur

Aaa

le fentiment qu'on éprouve, ou s'en exa-gérer la vivacité, la résistance deviendra plus pénible, & la victoire plus doulou-reuse. Il n'y a point de semme sensible qui fe foit rendue, fans avoir depuis longtemps prévu fa défaite; celle qui combat de bonne-foi ne sera jamais vaincue. Les résolutions d'une vertu ferme & solide ne peuvent être détruites dans un moment. où la vertu ne seroit qu'une chimere vaine & désespérante ; c'est ici qu'il faut descendre au fond de fon cœur ; interrogeons-le, sa réponse vaudra mieux qu'un traité de morale. Il me vient une réflexion affez finguliere. Paris est le centre du tumulte & de la distipation; la distraction qui naît de tant d'objets divers devroit mal s'accorder avec l'amour qu'on peint toujours chériffant le mystere & la solitude, & cependant il y paroît continuellement fous toutes les formes; & dans les Provinces, loin du bruit & du tourbillon, on ne voit point les femmes retirées dans leurs châteaux fe prendre de grande passion pour leurs. voltins : elles aiment communément leurs. maris, & la vie champêtre ne leur inspire point d'idées romanesques : en se rapprochant plus encore de la nature, les payfans n'éprouvent point d'autre amour qu'un sentiment très-passager qui ne mérite assurément pas le nom de passion, quoiqu'ils SUR L'ÉDUCATION. 285 foient cependant capables de beaucoup d'attachement pour leurs peres, leurs femmes & leurs enfans. Faudroit-il croire que notre imagination exaltée produit seule des effets si contraires, au lieu d'en chercher la source dans le cœur?

Adieu, ma chere amie; Cécile, à qui s'ai remis moi-même votre derniere Lettre, m'a chargée de la réponfe que je vous envoie; elle est touchée jusqu'au fond de l'ame de toutes les preuves d'amitié que vous lui donnez; nous parlons sans cesse de vous; & quand elle n'auroit d'autre mérite que celui de savoir vous apprécier si bien, je sens qu'il me seroit impossible de ne pas l'aimer encore à la folie,

#### LETTRE XLI

La même à la même.

L'NFIN, dites-vous, le cœur de votre fille a parlé, elle aime M. de Valcé, elle le préfere à tout autre, & vous avez donné votre parole. Vous avez tort, ma chere amie, de craindre à présent ma censure. Il est simple d'offrir des réflexions qu'on peut croire utiles, il est absurde de s'obstiner à condamner une chose faite; c'est alors montrer de l'humeur, & non prouver de l'amitié. Ainsi, soyez donc bien sûre que maintenant je m'intéresse véritablement à M. de Valcé, que je ne veux plus voir dans ce mariage que les avantages qui s'y trouvent. Votre fille ne vous quittera point, elle logera chez vous, c'est un grand point, Vous pourrez veiller fur sa conduite, gagner la confrance & l'amitié de son mari, & la préserver des confeils de sa belle-mere. Enfin, elle vous reste, voilà l'essentiel, je n'ai plus d'inquiétudes sur son sort.

Tout ce que je vous ai dit dans ma derniere Lettre, sur la lecture des Romans, vous paroît trop sévere; vous pensez que la désense absolue ne feroit qu'inspirer un

SUR L'ÉDUCATION. 287 desir plus vif d'en lire, je suis de votre avis; d'ailleurs, aussi-tôt qu'une jeune personne feroit sa maîtresse, elle se dédommageroit de cette contrainte, & les liroit tous avec avidiré. Je ne condamne donc que la méthode de les permettre précisément à l'âge où ils peuvent, faire le plus d'impression, c'est-à-dire, à seize où dix-sept ans. Je ne connois que trois Romans véritablement moraux; Clarisse, le plus beau de tous; Grandisson & Paméla; ma fille les lira en Anglois, lorfqu'elle aura dix-huit ans. Pour tous les autres, je les lui ferai connoître quand elle commencera à fortir de l'enfance ; à treize ans , elle lira le très-petit nombre d'Ouvrages véritablement distingués dans ce genre, & cette lecture, à cette époque, & faite avec moi; non-seulement ne sera point dangereuse pour elle, mais au contraire lui formera l'esprit & le jugement, en lui faifant fentir les défauts; les inconféquences, l'exagération & le peu de vérité qui se trouvent dans le Roman qui a le plus. de réputation. D'ici-là, elle ne m'en verra point lire, elle n'en trouvera point dans ma bibliotheque, & elle ne m'en entendra jamais parler sans mépris; avec ces précautions, je suis bien sûre qu'à vingt ans elle n'aura pas ce goût frivole, également fait pour gâter l'esprit & le cœur.

Yous me demandez des détails sur Adeles

elle dessine une tête fort joliment, elle sait par cœur la chronologie de toutes nos tapisseries historiques; ses exemples d'écriture lui ont appris, & avec détail, l'Histoire fainte; elle parle Anglois comme Miss Bridget ; elle commence à le lire assez bien ; elle déchiffre passablement la musique vocale, & exécute sur la harpe à-peu-près tous les agrémens les plus difficiles; elle ne fait encore que la premiere régle de l'Arithmétique, mais elle calcule singuliérement bien; pour son écriture & son ortographe, vous en pouvez juger, & je crois qu'à cet égard il n'y a point d'enfant de son âge qui lui soit fupérieure. Comme elle aura huit ans le dix d'Octobre prochain, c'est-à-dire, dans trois femaines, je vais lui faire lire un Ouvrage fur l'Histoire, que j'ai fait pour elle; il est en trois volumes, & il a pour titre : Les Annales de la Vertu. Il contient ledétail des belles actions & des traits finguliers & mémorables, tirés de l'Histoire générale & particuliere de tous les peuples dela terre, depuis la création du monde jusqu'à nos jours inclusivement, suivant un ordre chronologique, & renferme encoreun Précis des plus belles loix de différents Législateurs, un Extrait de la morale & des fentimens des Philosophes les plus célebres, & un Abrégé qui donne une conpoissance affez détaillée des mœurs & des coutumes

SUR L'ÉDUCATION. coutumes des anciens. J'ai placé chaque hiftoire suivant son degré d'ancienneté, ou quelquefois d'après la liaifon que quelquesunes ont entr'elles, comme, par exemple, la Chine & le Japon, la France & l'Angleterre, &c. Chaque Histoire commence par un abrégé chronologique qui précede tous les traits détachés; j'ai joint à cet abrégé une courte description géographique des Pays, situation, étendue, &c. Comme j'ai fait cet Ouvrage pour l'enfance, j'ai furtout desiré qu'il pût former le jugement & le cœur ; un enfant , depuis l'âge de huit ans jusqu'à douze, n'est pas en état de réfléchir, s'il n'est aidé; & même, durant cet espace, je crois qu'il est très-dangereux de leur faire lire des Historiens que nous regardons avec raifon comme excellens : ces Ouvrages, bons pour nous, parce que nous favons penfer, ne valent rien pour eux : les enfans se laissent trop facilement éblouir par tout ce qui a quelque air de grandeur, & l'injustice ne peut leur paroître odieuse quand il en résulte une action brillante, & quand elle est couronnée par le fuccès. A combien de jeunes Princes la vie d'Alexandre le Grand n'a-t-elle pas tourné la tête ! On fait à quel excès cette lecture enflamma l'imagination de Charles XII, encore enfant. Je me suis donc principalement attachée dans mon Ouvrage à ne ju-Tome 1.

LETTRES

290 ger des hommes & des choses que par leur prix réel, à ne louer que ce qui mérite d'être loué; & enfin, à offrir, sur chaque caractere & fur chaque événement, des réflexions qui puissent mettre Adele en état un jour de juger, d'après elles, d'une maniere juste, quand elle lira nos bons Hiftoriens.

### LETTRE XLII.

La Vicomtesse à la Baronne.

OH , ma chere amie , quel jour que celui qui vient de s'écouler !.... C'en est fait, Flore est mariée..... Enfin, elle a prononcé le ferment redoutable qui l'engage à jamais..... Son fort, deformais indépendant de moi, est fixé.... Et c'est sans retour ! . . . Il v a des circonstances sans lesquelles on ne connoîtroit jamais toute la fensibilité dont on est susceptible; celle qui n'a jamais vu sa fille dangereusement malade, ou qui ne l'a point encore mariée, ne peut savoir parfaitement ce que c'est qu'être mere..... Je ne puis vous dépeindre tout ce qui s'est passé dans mon ame depuis hier; certainement j'ai un autre cœur, d'autres yeux, une autre maniere de penser, je ne

### SUR L'ÉDUCATION fuis plus la même..... Tout-à-coup j'ai trouvé que ma fille est'au vrai ce que j'aime le mieux au monde, & que tout mon bonheur est attaché à sa destinée; je n'ai pu concevoir que le foin de fon éducation n'air pas toujours été l'affaire principale de ma vic.... Je me reproche cruellement & de l'avoir négligée ; & de la marier si jeune . & d'avoir fait un choix dont je ne vois plus maintenant que les inconvéniens. La conduite de Madame de Valcé se retrace à ma mémoire fous les plus odienses couleurs ; je rougis en entendant ma fille l'appeler fa mere..... Si j'en eusse été la maîtresse ce matin, si j'euste pu tout rompre, ma sille seroit libre, elle seroit encore à moi..... M. de Valcé ne me paroît plus qu'un fat sans esprit & sans caractere.... Ajoutez à toutes ces peines la vue de Madame de Gerville, qui a passé ici toute la journée, & qui triomphe & de son pouvoir & de tous les chagrins qu'elle me cause.... Ah, c'est à présent que je sens jusqu'au fond de l'ame combien je ferois heureuse si j'avois suivi vos confeils!... Je posséderois la confiance de M. de Limours, ma fille auroit une éducation parfaite, la foiblesse & la vanité ne m'auroient jamais fait faire d'imprudences, & je ne serois pas en proie à d'inutiles regrets !.... Je n'ai pas eu depuis vingtquatre heures un moment de joie ni de con-

Ŕb 2

192 · LETTRES

solation !.... Il est une heure du matin; tout le monde, est encore dans le salon, on joue; & moi, à minuit, je me suis échappée, pour venir m'enfermer dans ma chambre avec vous..... Avec vous !.... Je vous parle en effet, mais vous êtes à deux cents lieues de moi.... Ma chere amie, vous m'avez abandonnée.... J'ai bien encore quelques amis qui voient ce que je souffre, & qui me plaignent; mais leur compassion m'humilie plus qu'elle ne me console; elle ne me paroît qu'un reproche indirect de ma conduite, puisqu'enfin, je ne suis malheureuse que par ma faute : cette espece de pitié est toujours mêlée d'une sorte de mépris qui la rend insupportable; je ne veux que la vôtre; quelle qu'elle foit, elle m'est précieuse, elle m'est nécessaire; ah, ne me la refusez pas !.... Je pleure en vous écrivant..... Jamais jamais je n'ai été fi profondément affectée.... si triste ; si découragée ! . . . Et le jour où j'ai marié ma fille, le jour qui devroit être le plus beau de ma vie!.... Mais il semble que je ne sois dans ma propre maison qu'une étrangere !.... Imaginez que M. de Limours, depuis deux jours, n'a pas desiré me voir seule un instant pour me parler de sa fille..... Ce foir il a été question de la présentation de ma fille : Madame de Valcé, fa bellemere, l'a proposée pour après demain, ou

SUR L'ÉDUCATION. d'aujourd'hui en huit, en laissant à M. de Limours la liberté du choix; j'ai fait sentir que j'aimerois mieux le terme le plus éloigné; M. de Limours n'a pas eu l'air de m'entendre, & s'est décidé pour le plus prochain. Mille autres petites choses de ce genre m'ont contrariée & affligée à un point fans doute déraifonnable; mais vous connoissez ma tête; vous le savez, je suis extrême en tout, je n'ai ni mesure ni modération; je ne suis pas susceptible d'inquié+ tudes, ce que je crains est certain à mes yeux; je ne fais point m'affliger à demi, je ne connois que le désespoir. Adieu, ma chere amie, adieu. Plaignez-moi, aimezmoi, écrivez - moi, & songez que vous pouvez seule me consoler ou du moins adoucir mes peines. Adieu, j'ai un mal de tête affreux; je voudrois presque avoir une vraie maladie bien inquiétante, j'espere qu'alors vous reviendriez me foigner. Au reste, je vous assure que je quitterois la vie de fort bonne grace, car elle ne m'est guère agréable.

# LETTRE XLIII.

Madame d'Ostalis à la Baronne.

KASSUREZ-VOUS, ma chere tante, fur la situation de Madame de Limours; je ne fuis pas surprise que vous avant écrit le jour du mariage de sa fille, elle vous ait vivement inquiétée, car elle étoit dans un état affreux ; mais heureusement qu'elle est austi facile à calmer qu'à émouvoir. Le lendemain de la noce, je fus la voir le matin, & je la trouvai dans un abattement inexprimable : en fortant de fa chambre, fachant que M. de Limours étoit seul dans la sienne, j'y allai avec M. d'Ostalis; nous lul parlâmes l'un & l'autre très-naturellement fur fa conduite avec Madame de Limours, il fourit, & me demanda fi vous m'aviez donné votre procuration pour le prêcher; je convins sans peine que je n'aurois jamais affez d'esprit pour vous remplacer, & que j'étois beaucoup trop jeune pour ofer donner des conseils, si l'attachement le plus tendre n'autorifoit une semblable liberté. A ces mots, il a quitté le ton de la moquerie, & nous fommes entrés en

SUR L'ÉDUCATION. explication férieufe. Il s'est plaint avec quelque raison de l'humeur & des caprices de Madame de Limours, mais il a rendu juftice aux qualités si aimables qu'elle possede d'ailleurs; & lorsque je lui ai dit qu'elle étoit réellement malade; il a paru disposé à faire tout ce que je jugerois nécessaire pour lui remettre la tête; & il m'a priée de revenir dîner, afin, m'a-t-il dit, de juger sa conduite. En effet, il a été rempli de graces pour elle; ce qui a fait d'autant plus d'impression à Madame de Limours, qu'il y avoit quarante personnes à dîner; peu-àpeu elle s'est animée, elle a oublié sa migraine & ses maux de ners; & de sa vie elle n'a été aussi aimable. Vous savez, ma chere tante, combien elle est charmante quand elle éprouve un vrai desir de plaire; aussi a t-elle fixé l'attention de tout le monde comme une personne qu'on verroit pour la premiere fois : & le Chevalier d'Herbain a raison de dire que lorsqu'elle est dans ses bons jours, il n'y a pas moyen d'être occupé d'autre chose que d'elle, quoiqu'une partie de ses graces tienne cependant à ne jamais parler d'elle, & à ne fonger qu'à faire valoir les autres. Madame de Gerville étoit à ce diner, & elle y faisoit une triste mine, car tout fon apprêt & fes petites phrases étudiées paroissoient bien insipides en comparaison des agrémens naturels de

Bb 4

206

Madame de Limours; & cette derniere, qui n'est jamais plus généreuse que lorsqu'elle triomphe, faisoit de vains efforts pour la consoler & la mettre à son aise; mais Madame de Gerville, absolument dominée par le dépit & par l'humeur, reçut toutes ces attentions avec une fécheresse si ridicule, que M. de Limours lui-même en fut choqué, & le témoigna à Madame de Gerville, en employant ce persiflage piquant que vous lui connoissez. Madame de Gerville, outrée, déconcertée, alloit, je crois, faire une scene, si Madame de Limours ne fe fût jointe à elle, &, avec une grace, une gaieté & un art impossibles à dépeindre, n'eût tourné tout ce qui s'étoit dit en plaifanterie. Quel dommage qu'avec tant de générolité, d'agrémens & d'esprit, Madame de Limours n'ait pas plus de fuite dans les idées, & un peu plus de fermeté dans le caractere ! Enfin , elle est à présent parfaitement contente, enchantée de M. de Limours, charmée de fa fille, de son gendre, & même de Madame de Valcé. Vous me demandez, ma chere tante, des détails fur Flore, ou, pour mieux dire, Madame la Marquise de Valcé, & je vous dirai franchement tout ce que je pense. Elle est fort grandie depuis votre départ, on trouve fa taille belle, parce qu'elle est excessivement serrée dans son corps, ce qui la fait paroître en effer affez mince; elle est fort brune, elle a des yeux presque aussi beaux que ceux de Madame de Limours, mais elle n'a ni fa charmante physionomie, ni ses graces; la crainte de se décoëffer ou de cliffonner sa robe, donne à tous ses mouvemens une roideur extrêmement défagréable; pour fes talens & fon instruction, une seule phrase les exprime; elle danse parfaitement bien : enfin , je crois qu'elle a très-peu d'esprit; &, ce qui est pis que tout cela, je doute qu'elle ait un bon cœur, & elle a sûrement beaucoup d'artifice. Par exemple, elle joue l'ingénuité & l'innocence avec un art qui me paroît groffier, parce que je la connois depuis l'enfance, mais qui trompe beaucoup de gens, entr'autres, le Chevalier d'Herbain, qui a un recueil de ses prétendues naïvetés, qu'il débite avec une bonne foi qui m'impatiente toujours. Au reste, on la trouve jolie, sa jeunesse intéresse, & elle plaît généralement. Pour M. de Valcé, il n'est absolument rien; il a beaucoup d'airs, & pas une idée; il a la prétention d'être étourdi & distrait; se conversation consiste à répéter d'un air capable ce que les autres viennent de dire; il n'a pas une opinion à lui, & il est également importun, bavard & familier, D'ailleurs, personne, je crois, n'a poussé plus loin l'Anglo-Manie; il a malheureusement 298

pálfé quatorze jours à Londrés; il parle fans cesse de ce voyage, il vante continuellement le génie & la prosondeur des Anglois, il méprise les François de toute son ame, il n'a que des chevaux Anglois, il lit les papiers Anglois, il fait ses visites du matin en bottes avec des éperons, il prend du thé deux fois par jour, & il se croit le mérite de Locke ou de Newton.

A présent, ma chere tante, souffrez que je vous parle un peu de moi. J'ai laissé mes deux petites jumelles à ma belle-mere, mais feulement pour un an; auffi-tôt qu'elles auront cinq ans, je les prendrai avec moi. On trouve que ce projet n'a pas le sens commun, & qu'étant attachée à une Princesse, il me sera impossible d'élever mes deux filles; il est vrai que les petits voyages d'été m'éloigneront de Paris environ deux mois dans cette faifon; mais pendant ce temps, mes filles, dans leur enfance, feront confiées aux foins d'une gouvernante fûre, & lorsqu'elles seront plus âgées, je les mettrai dans un Couvent pour ce seul moment de l'année; enfin, je ferai moins de visites, je n'irai au Bal & aux Spectacles que pour y suivre la Princesse, & je suis sûre que je trouverai tout le temps nécessaire pour remplir tous mes devoirs envers elle; & pour élever mes enfans. La seule privation que je sente vivement, est

SUR L'EDUCATION. 299 celle de ne pouvoir aller en Languedoc; & quand je pense que je serai encore au moins dix - huit mois sans vous voir, j'e-prouve alors que la raison même ne confole pas toujours des facrisces qu'elle exige. Adieu, ma chere tante; daignez donc m'envoyer & les petits contes, & tous les papiers relatifs à l'éducation, que vous m'avez promis: car, que puis-je faire sans vous?

## LETTRE XLIV.

Réponse de la Baronne à Madame d'Ostalis.

IE fuis bien de votre avis, ma chere enfant; lorsque nos devoirs nous sont chers, il n'y a point de situation où nous ne puissions les remplir; quand la volonté est bien décidée, le temps ne manque jamais.

On m'a dit que, depuis votre derniere couche, vous aviez appris à monter à cheval, j'avoue que je n'ai gueres le droit de condamner cet exercice, car je l'ai beaucoup aimé; mais cependant vous favez que j'y renonçai entiétement lorsque mes foins vous devinrent véritablement utiles. Je né connois point pour une femme, d'amusement plus dangereux à tous égards, & qui

entraîne une plus grande perte de temps. L'on rencontre aux promenades où l'on peut aller, tous les jeunes gens de Paris, & vous n'ignorez pas combien souvent ces rencontres ont passe pour des rendez-vous, & que c'est ainsi que Madame de Tervure perdit sa réputation. D'ailleurs, comment pourriez-vous vous occuper de vos enfans, cultiver vos talens, remplir les devoirs de votre place, en montant à cheval deux ou trois fois par semaine, c'est-à-dire, en passant ces trois jours au Bois de Boulo-gne, & à vous habiller & vous déshabiller? Je ne puis terminer cette lettre sans vous offrir encore quelques réflexions fur la maniere dont vous devez vous conduire dans votre nouvel état. Premiérement, n'oubliez jamais que votre famille a desiré, sollicité pour vous cette place, & ce souvenir vous préservera du ridicule si commun de vous plaindre sans cesse des devoirs qu'elle impose. Cest une affectation fort à la mode que celle de paroître excédé de la société des Princes, & de gémir de l'obligation d'aller à Versailles, quoique, par une inconséquence aussi frappante qu'abfurde, on fût au désespoir de quitter ces prétendues entraves si gênantes, pour cette liberté dont on vante les charmes avec tant d'emphase. D'ailleurs, songez que toute chaîne qu'on peut rompre devient avilif-

SUR L'ÉDUCATION. 301 sante dès qu'on la garde en paroissant la porter à regret ; car c'est dire alors , je sacrifie à l'intérêt & à l'ambition mes plaifirs, mes goûts & le bonheur de ma vie. Pour vous, ma chere fille, j'espere que vous avez trop d'élévation pour vous laisser entraîner par des pareils exemples : ne vous permettez donc jamais le plus léger murmure à cet égard; & comme le sentiment feul fuffiroit pour tout ennoblir, aimez véritablement la princesse à laquelle vous êtes attachée, puisqu'elle mérite d'être aimée par ses qualités personnelles. Je suis sûre qu'elle vous distinguera bientôt, quand elle connoîtra la sûreté de votre caractere & la bonté de votre cœur ; alors vous ferez d'autant plus enviée que vous êtes jeune, belle, naturelle, & que vous avez une réputation sans tache. Beaucoup d'efforts se réuniront, sans doute, pour vous perdre auprès de la Princesse; chacun lui dira du mal de vous, les uns ouvertement, les autres avec plus d'art & d'adresse : à tout cela n'opposez que de l'innocence & de la générofité; foyez toujours noble , vraie , défintéressée ; ne cherchez jamais à profiter de votre crédit pour nuire à vos ennemis ; ayez l'air de les connoître, mais en même-temps rendez justice à ce qu'ils ont d'estimable; ne vous plaignez point d'eux : au contraire, si la Princesse est irritée par leur méchanceté

LETTRE'S

envers yous, mettez tous vos foins à l'adoucir; & s'ils follicitent auprès d'elle quelque grace qu'elle n'ait nulle envie d'accorder, demandez-la vivement, & jouissez du noble plaisir de l'obtenir pour eux. Voilà, ma chere fille, l'art supérieur à l'intrigue, l'art ignoré des ames communes, qui pourra vous venger de vos ennemis les plus dangereux, & vous faire triompher de l'envie. Adieu, mon enfant; je vous envoie tout ce que vous desirez, & j'attends avec impatience les miniatures que vous m'avez promises. On me mande que, depuis mon départ, vous avez encore fait des progrès étonnans, & qu'à présent vous peignez véritablement en maître. Adieu, cultivez toujours vos talens, & songez que vos succès, dans tous les genres, font la gloire & le bonheur de ma vie.

# LETTRE XLV.

La Baronne à la Vicomtesse.

FINFIN, ma chere amie, il n'y a plus d'espoir pour notre aimable Cécile ; elle touche au terme de ses longues souffrances, & dans quelques jours peut-être elle n'exiftera plus. Il y a plus de deux mois qu'elle connoît son état, & qu'elle a force M. Lambert ( le Médecin de Carcassonne ) de lui parler sans détour, en lui défendant expresfément d'éclairer fa famille fur le danger pressant de sa situation. Hier matin je recus un billet écrit de fa main, par lequel elle me prioit de l'aller voir, s'il m'étoit possible, fur le champ. Je partis au moment même ; M. d'Aimeri & Madame de Valmont étoient allés faire une visite dans le voifinage, & je trouvai Cécile feule dans le Château : elle étoit dans un fauteil, car elle n'a pas encore gardé le lit un feul jour; ie sus frappée de son abattement & de sa pâleur. Cependant elle parut se ranimer à ma vue . & me faifant affeoir à côté d'elle : je connois, me dit-elle, votre fenfibilité, ainsi, Madame, souffrez qu'avant de m'ex pliquer je vous assure qu'il est impossible

LETTRES

d'être plus parfaitement heureuse que je le suis à présent.... Ce début ne me prépara que trop à ce qu'elle vouloit m'annoncer. En quoi! m'écriai-je, M. Lambert vous auroit-il dit ?..... je l'ai vu ce matin..... Eh bien !.... - Eh bien ! Madame , je dois vous dire un éternel adieu.... A ces mots, quelques pleurs mouillerent ses paupieres; pour moi, je fondois en larmes.... Nous fûmes un moment fans parler..... Enfin Cécile reprenant la parole : Eh quoi, Madame, me dit-elle, mon bonheur vous afflige!.... Ah! Cécile, interrompis je, vous nous trompiez donc quand vous nous assuriez que vous pourriez aimer la vie ?... Non, répondit-elle, je ne vous trompois pas; si Dieu vouloit prolonger mon exil, je me soumettrois à sa volonté, non-seulement fans murmure, mais fans chagrin; depuis ma derniere maladie, il a changé mon cœur, ce cœur jadis fi noble !..... C'est dans la cabane de Nicole que j'ai reçu le coup qui me prive de la vie.... Ce que je fouffris alors ne peut ni s'exprimer, ni fe concevoir !.... J'abhorrois mon existence . & cependant je n'envisageai la mort qu'avec effroi, qu'avec horreur ; & j'éprouvai que dans ces terribles momens, fans l'innocence & la pureté de l'ame, il n'est point de vrai courage: enfin, lorsqu'on me crut hors de danger, je sentis bien que je n'étois arrachée đu

SUR L'ÉDUCATION. 305 du tombeau que pour quelques instans ; jeprofitai du délai qui m'étoit accordé, je reconnus mes fautes & la coupable illusion de toutes les passions humaines ; j'osai m'adresser avec confiance à Dieu; il exauça mes prieres, il me rendit la paix & la tranquillité; il éleva mon ame jusqu'à lui, & devint seul l'objet de toutes mes actions & de mes plus cheres espérances. A mesure que Cécile parloit, je voyois sa pâleur se diffiper, fes yeux s'animer & fa physionomie s'embellir par l'expression la plus touchante & la plus noble ; le ton ferme de fa voix , la douceur de fes regards , l'auguste férénité répandue sur son visage, me faifoient passer insensiblement de l'attendrisfement à l'admiration ; je croyois voir , je croyois entendre un Ange; je la regardois avec avidité, je l'écoutois avec respect; & lorsqu'elle eut cessé de parler, je la contemplois toujours avec ravissement, & j'étois affectée d'une maniere trop extraordinaire pour pouvoir rompre le silence. Enfin, elle m'expliqua les raisons qui lui avoient fait fouhaiter de me voir en particulier; elle defiroit que je préparasse doucement son pere & sa sœur à l'événement , ajouta-t-elle, qu'elle sentoit devoir être infiniment prochain..... Vous jugez avec quelle répugnance je me chargeai d'une femblable commission, & avec quel chagrin je m'en ac-Tome I.

quittai. Monsieur d'Aimeri & Madame de Valmont ne voyoient dans la situation de Cécile, que cette langueur peu dangereuse qui fuit si souvent les grandes maladies ; ils étoient rassurés par sa jeunesse & son air de fécurité, & ils ignoroient abfolument les fymptômes & les accidens qui rendoient fon état mortel. Cependant, comme un vif intérêt nous fait aisément passer en un moment d'une extrémité à l'autre, M. d'Aimeri, dès les premiers mots que je prononçai , pressentit fon malheur ; mais , comme s'il eût voulu nourrir encore un foible rayon d'espoir, il cessa tout-à-coup de me questionner, & un instant après il me quitta & fut s'enfermer dans sa chambre. Pour Madame de Valmont, elle eut tant de peine à me comprendre, qu'elle me força de lui répéter presque tout ce que m'avoit dit Cécile. Je reftai avecelle jusqu'au foir ; il y a trois jours que je ne l'ai vue : elle m'écrit que sa sœur est toujour dans le même état, que M. d'Aimeri est accablé de la plus profonde douleur ; mais que cependant la parfaite réfignation & l'angélique piété de Cécile lui procurent les feules confolations qu'il soit susceptible de recevoir. Adieu , ma chere amie ; tout ceci m'a tellement troublée & touchée, que j'en ai été malade. J'irai après demain paffer la journée chez Madame de Valmont, & je vous écrirai le soir même avant de me coucher.

### LETTRE XLVI.

De la même à la même.

HELAS!.....elle n'est plus!.....ô, de quel spectacle j'ai été témoin !.... Cet infortuné M. d'Aimeri, c'est lui seul qu'il faut plaindre maintenant ! . . . Ah ! fi. pour une faute, irréparable à la vérité, mais expiée par dix ans de repentir, le Ciel le punit avec autant de févérité, que doivent donc craindre les peres dénaturés qui cherchent à s'aveugler fur l'atrocité de leur injustice ! . . . J'ai l'imagination si remplie de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, mon cœur en est si affecté, que je ne puis parler d'autre chofe. Ecoutez donc ce triste récit ; il sera sidele & vrai, & il me femble que je fuis trop vivement frappée pour ne pas vous communiquer une partie des profondes impreffions que j'ai reçues. J'arrivai ce matin chez Madame de Valmont, à l'heure du dîner, je trouvai toute la maison consternée, & l'on me dit que Cécile avoit été si mal dans la nuit, qu'on avoit envoyé chercher le Médecin; qu'elle avoit reçu tous ses sacremens, mais que cependant elle étoit mieux , & que même elle venoit de se lever. J'entrai Cc 2

dans sa chambre; elle étoit couchée sur une chaife longue; son pere & sa sœur étoient affis à ses côtés, & le Médecin lui faisoit boire une potion. Aussi-tôt que je parus, Madame de Valmont vint à moi, & me dit avec un air de satisfaction qui me confondit : « elle a eu une crise affreuse; mais elle est » bien, elle est étonnamment bien à pré-» fent. » A ces mots, je jettai les yeux fur le Médecin, comme pour l'interroger. & il y répondit par un regard qui me fit frémir.... Je me fentis un tel battement de cœur que je fus contrainte de m'affeoir... Dans ce moment, M. de Valmont prenant la parole : « Certainement , dit-il , dès » qu'elle a eu la force de supporter la crise » de cette nuit, on a tout lieu de croire » qu'elle est absolument hors d'affaire » En effet, ajouta Madame de Valmont, en regardant le Médecin, il faut voir bien en noir pour penser autrement...... Ah! masœur, ma sœur, interrompit Cécile, que vous avez peu de raison !.... M. d'Aimeri . qui, jufqu'alors, avoit gardé le plus profond filence, leva dans cet instant, sur Cécile, des yeux remplis de larmes, & faififfant une de fes mains : eh pourquoi , lui dit-il d'une voix étouffée, pourquoi vouloir nous ravir l'espérance ?..... Pour toute réponse, Cécile jetta ses deux bras autour du cou de son pere, & le tint embrassé quelque temps

SUR L'ÉDUCATION. 309 fans parler; ensuite s'adressant à Madame de Valmont, elle demanda où étoit le jeune Charles, & parut desirer de le voir : on fut le chercher, il vint ; Cécile le fit asseoir fur le pied de sa chaise longue, & remarquant qu'il avoit les yeux rouges : Charles, lui dit-elle en fouriant, vous avez donc aussi pleuré? Charles à ces mots, lui baisa la main, & resta la tête appuyée sur les genoux de sa tante, n'osant plus montrer son visage, parce qu'il pleuroit encore. Cécile, fentant fa main mouillée de larmes : Charles , ajouta-elle, si vous étiez moins jeune, vous comprendriez que lorsqu'on a bien vécu, le moment où vous me voyez est le plus beau de la vie, même la plus heureufe..... Mon corps est bien soible & bien languissant, mais mon ame est calme & fatisfaite..... J'emporte de si douces idées ! Je suis sûre. Charles, que vous ferez toujours le bonheur de mon pere, & que vous l'aimez autant que je l'aime ..... Comme elle achevoit ces paroles, Charles, baigné de pleurs, se leva impétueusement, & fut se jetter dans les bras de son grand-pere..... Je ne puis vous exprimer le sentiment & la grace qu'il mit à cette action. M. d'Aimeri le pressa contre son sein avec la tendresse la plus pasfionnée, & le prenant par la main, il fortit avec lui de la chambre de sa fille, pour aller, fans doute, fe livrer fans contrainte à tout l'attendrissement dont il étoit pénétré. Un moment après, Cécile nous conjura tous d'aller nous mettre à table. Vous jugez bien que le dîner ne fut pas long. Madame de Valmont s'obstinoit toujours à conserver de l'espérance; pour moi, je n'en avois aucune, car le Médecin m'avoit dit positivement que Cécile n'avoit pas vingt-quatre heures à vivre. En sortant de table, nous retournâmes chez elle; nous la trouvâmes très-calme; & le Curé, qui ne l'avoit point quittée, nous dit qu'elle lui paroissoit beaucoup mieux que la veille. Nous nous affimes autour de sa chaise longue, & au bout d'un moment, Cécile dit qu'elle avoit envie d'essayer si elle pourroit marcher ; son pere & le Médecin l'aiderent à se lever, & la foutinrent fous les bras, mais à peine avoit-elle fait cinq ou fix pas, que, s'arrêtant brusquement, elle s'écria : O mon Pere !.... A ce cri plaintif & déchirant , M. d'Aimeri, hors de lui, la prit dans ses bras, elle s'y pencha doucement, les yeux à moitié fermés.... Le Médecin faisit sa main, & après lui avoir tâté le pouls, fit un figne au Curé, qui, au moment même, prit un Crucifix, s'approcha de Cécile, & lui dit d'une voix forte, ces terribles paroles : Recommandez votre ame à Dieu! A ces mots. Cécile r'ouvrant les yeux, les éleva vers le Ciel, en pressant le Crucifix contre sa pois u r L'É D U C A T I O N. 3 Le trine; & dans cette attitude, fon vifage & toute fa personne avoient une expression & toute fa personne avoient une expression & une noblesse qui donnoient à sa beauté quelque chose de véritablement céseste. Après avoir fait sa priere, tout-à-coup elle se jette à genoux, en disant : mon Pere, donnezmoi votre bénédiction. M. d'Aimeri se précipite à côté d'elle; se bras tremblans s'ouvrent pour recevoir encore une sois cette fille chérie..... Cécile tombe sur le sein de son malheureux Pere..... & c'en est fait...... elle exoire l......

Après ce triste récit, vous n'attendez pas de moi d'autres détails ; il vous fuffira de favoir que la douleur de M. d'Aimeri est audessus de tout ce que peuvent imaginer ceux qui n'ont jamais eu d'enfans..... Je l'ai forcé de venir avec moi à B ..... le foir même, avec Madame de Valmont & le jeune Charles: & quand il fera en état de recevoir les conseils de l'amitié, nous l'engagerons à voyager avec son petit-sils ; car cette espece de distraction est la seule qu'on puisse supporter dans sa situation. Adieu . ma chere amie, écrivez-moi, je suis bien triste; vous savez que je ne m'affecte pas foiblement; vous favez à quel point me deviennent chers mes amis lorsque je les vois souffrans & malheureux; ainfi jugez combien je suis pénétrée, & combien vos lettres me font nécessaires.

### LETTRE XLVII

## Le Comte de Roseville au Baron

LE vous ai promis, mon cher Baron, de vous donner le détail d'une scene réellement intéressante que je préparois à mon Eleve. Je n'ai pu satisfaire plutôt votre curiosité à cet égard, parce que je voulois un tableau auquel rien ne manquât, & il m'a fallu six mois de recherches pour le trouver tel que ie le desirois.

Je vous ai déjà dit que mon jeune Prince annonce des qualités brillantes; il a de l'efprit, de l'imagination, un bon naturel; mais je remarquois en lui une certaine sécheresse qui m'affligeoit, quoique je ne l'attribuasse cependant qu'à son peu d'expérience. Si l'on n'a jamais été malheureux, ou si l'on n'a jamais vu de près le spectacle terrible de l'infortune & de la misere, il n'est pas possible d'être véritablement compatissant. Ce ne sont pas des récits qui peuvent graver au fond du cœur des sentimens qui seront combattus par toutes les passions factices, mais contagieuses, que la corruption enfante. Il faut , pour ce grand ouyrage, non des paroles, mais des exemples, 84

SUR L'ÉDUCATION. & fur-tout de vives images qui laissent à jamais dans une ame flexible, neuve & pure encore, un souvenir inesfaçable, Pénétré de ces idées, je me décidai donc à chercher dans la ville même & aux environs, une malheureuse famille prête à succomber fous le poids affreux de la misere. Pour être plus fûrement éclairé dans cette recherche, je m'adressai à un homme bienfaisant, qui consacre aux infortunés plus des trois quarts d'une fortune considérable acquise par ses travaux & des entreprises de commerce. Cet homme est étranger, s'appelle M. d'Anglures, & l'on ignore quelle est sa naissance & sa patrie; il parle également bien plufieurs langues; il y a environ dix ans qu'il. vint s'établir ici dans une petite maifon fur les bords du Lac \*\*\*; la singularité de son genre de vie piqua la curiolité du Prince, qui voulut le voir. On suppose que M. d'Anglures lui conta une histoire digne de l'intéresser, car le Prince, de ce moment, lui témoigna une estime particuliere, peu de temps après l'employa dans différentes négociations, & par la fuite l'honora de sa confiance & le combla de bienfaits. Depuis deux ans, M. d'Anglures s'est retiré de la Cour, & vit paisible & solitaire sur les bords du Lac \*\*\*, dans sa premiere habitation, qu'il a rendu une des plus charmantes maisons des environs de cette Capitale. Tome I. D d

J'ai été le trouver, il y a plus de trois mois." pour lui faire part de mon projet. Il me donna tous les renseignemens que je pouvois desirer; mais j'étois trop dissicile sur le choix pour me décider légérement ; je fentois que tout étoit perdu si je ne produifois qu'une foible impression; & lorsque j'eus enfin trouvé ce que je cherchois, je pensai qu'il étoit encore nécessaire d'employer toutes les préparations dont vous allez voir le détail. Le jeune Prince, comme tous les enfans, ell-excessivement curieux; j'affectai plusieurs fois devant lui de parler bas avec un grand air de mystere à M. de Sulback, fon Sous-Gouverneur; le Prince ne manqua pas de me questionner; je lui répondis que j'étois occupé d'une affaire qui m'intéressoit au-delà de l'expression, & j'ajoutai : « Si vous aviez quelques » années de plus, je vous la confierois, » mais vous êtes trop enfant..... A ces mots je fus pressé, comme vous pouvez l'imaginer; je tins bon, & le Prince ne put arracher de moi que des réponses vagues qui ne firent qu'augmenter & enflammer sa curiofité. Le soir il fut encore bien plus mécontent', lorsqu'il apprit que le fils de M. de Sulback étoit dans notre fecret ; il m'en fit des plaintes ameres ; je me contentai de lui répondre simplement : le jeune Sulback n'est plus un enfant, il a treize ans, d'ailleurs il

SUR L'ÉDUCATION. est singulièrement raisonnable pour son âge, & je parlai d'autre chose. Le Prince prit de l'humeur & me bouda ; je lui fis observer que ce n'étoit pas le moyen d'obtenir une confidence; ce n'est point par méfiance, ajoutai-je, que j'ai refusé de vous faire le détail de l'affaire qui nous occupe, c'étoit uniquement parce que je vous croyois trop enfant pour y prendre part; cependant, il scroit très-possible qu'à dix ans & demi vous fussiez en état de comprendre & de sentir des choses si touchantes par ellesmêmes. . . . J'ai vu plusieurs exemples d'enfans de votre âge, affez avancés pour cela. Si vous ne m'eussiez pas montré une curiofité fi indiscrette , tant d'humeur , & fi peu d'empire sur vous-même, j'aurois cerrainement fini par vous dire ce que vous defirez favoir; mais à présent il vous sera bien difficile d'obtenir cette grace; & je vous préviens que si vous ne réparez pas votre tort par une douceur extrême & une conduite prudente & réservée, & si enfin vous faites encore la plus légere question, vous n'aurez jamais ma confiance. Lorfqu'on promet pour récompense à un enfant la chose précisément qu'il désire avec ardeur en, peut exiger de lui tout ce qu'on veut. Le Prince, dans le moment même, dérida son visage, vint à moi d'un air timide & caressant, & me promit qu'il me Dd 2

prouveroit qu'il avoit de l'empire sur luimême, & en effet il me tint parole. Le lendemain, après le dîner, nous étions ensemble dans son cabinet, lorsque M. de Sulback & fon fils entrerent tout-à-coup avec précipitation; & le premier venant à moi : enfin , s'écria-t-il , je l'ai trouvé..... A ces mots, j'affectai la plus grande joie, & je dis : allons-y fur le champ. Quoi, me demanda le Prince, d'un air également inquiet & curieux, vous allez fortir? Oui, répondis-je, pour deux ou trois heures.... Emmenerons-nous mon fils, reprit M. de Sulback? ah! je vous en conjure, interrompit le jeune homme, je ferois inconfolable si vous me priviez de ce bonheur. Pendant tout ce dialogue, le Prince nous regardoit tour-à tour, & se faisoit une extrême violence pour cacher l'excès de son dépit & de fon chagrin. Je prends mon chapeau, mon épée, je m'apprête à fortir; le Prince s'avance vers moi; j'envoie chercher les perfonnes qui doivent rester avec lui dans mon absence, & je l'embrasse & lui dis adieu : alors il n'y peut plus tenir, & n'ofant parler, il fond en larmes.... Je parois ému, touché, je questionne; il m'avoue qu'il est au déséspoir ; M. de Sulback me presse de lui conter l'intéressante histoire.... Le Prince m'en conjure..... j'hésite encore, enfin je me rends. Je prends le Prince sur

SUR L'ÉDUCATION. 317 mes genoux : tout le monde s'affied; & m'adressant au Prince, dont j'étois bien sûr alors de fixer l'artention : M. de Sulback & moi, lui dis-je, nous fommes dans l'ufage de mettre tous les mois à part une portion de notre revenu pour le foulagement des infortunés que la mifere accable, & nous faisons l'un & l'autre beaucoup de recherches, afin de bien placer cet argent, & de ne le donner qu'à des gens aussi honnêtes que malheureux. Il y a fix femaines que nous mîmes ensemble à la loterie, & nous gagnâmes trente mille francs, nous formâmes aussi-tôt le projet de faire, avec la moitié de cette fomme, le bonheur d'une famille entiere ; en conféquence nous achetâmes à trois lieues d'ici une jolie petite ferme, pourvue avèc abondance de tout ce qui est nécessaire à la vie . & nous la sîmes meubler avec une extrême propreté. Pendant ce temps nous cherchions une famille bien pauvre & bien vertueuse; enfin nous l'avons trouvée : elle existe dans un des fauxbourgs de cette ville, & nous voulons l'aller chercher & la conduire à la charmante petite ferme. Ici , M. de Sulback prenant la parole : quelle fera votre joie, me dit-il, en voyant ce malheureux Alexis Stezen & sa famille, en rendant la vie & donnant le bonheur à quatre jolis enfans, un pere, une mere & un vieillard, tout cela Dd 2

prêt à expirer de faim , lorsque notre meffager est arrivé chez eux ce matin! A ces mots le jeune Prince faififfant une de mes mains, & jettant fon autre bras autour de mon cœur : ah , mon ami , s'écria-t-it, emmenez moi avec vous, que je voie cela !.... & en difant ces paroles; il avoit les larmes aux yeux ; je l'embraffai tendrement, & je lui dis : puifque vous êtes fensible, je ne vous regarde plus comme un enfant, vous viendrez chez Alexis Stezen; oui, vous êtes digne en effet de voir un tel spectacle. Les transports & la joie du Prince à ce discours. furent inexprimables ; il m'accabloit de remerciemens, de caresses; il nous embras: foit tous : il pressoit notre départ, & en attendant, il se promenoit dans la chambre avec le jeune Sulback, qu'il tenoit affectueusement sous le bras; son air triomphant sembloit dire : Si je n'ai pas treize ans, que m'importe ! on ne me traite plus en enfant.

Enfin, nous fortons par des escaliers dérobés; nous montons dans une voiture de louage, &, fuivis seulement de deux valets-de-pieds, vêtus d'habits gris, nous parrons, le Prince, M. de Sulback, son fils & moi. Il n'étoit que cinq heures après midi; mais comme nous sommes dans le cœur de l'hiver, le jour étoit absolument fini, & le froid excessifi nous faisoit d'autant plus souf-

SUR' L'ÉDUCATION. 319 frir, que notre voiture fermoit très-mal, & que nous n'avions ni peau d'ours ni tapis. Le prince, fans se plaindre, le remarqua: jugez, Monseigneur, dit M. de Sulback, par cette légere épreuve, du mal que peut causer le froid ; jugez des souffrances, que doit avoir endurées cette malheureuse famille que nous allons secourir, car elle a passé tout l'hiver dans un grenier, sans poële, fans habits !.... & vous, Monfeigneur, couvert d'un habit chaud, d'une longue pelisse de fourrure, & d'un gros manchon, vous trouvez le froid insupportable !.... Le jeune Prince, pour toute réponse, fit un profond soupir plein d'expression & de sentiment : son cœur enfin s'ouvroit à l'humanité; je jouissois délicieusement de mon ouvrage, & j'éprouvois une émotion si douce & si vive, qu'il m'étoit impossible de proférer une seule parole. Cependant, au bout d'une demi heure, nous entrons dans une petite rue bien étroire, & notre voiture s'arrête. Le Prince s'écrie :: « C'est ici, sans doute, nous sommes arri-» vés.... » & dans fon empressement, il se précipitoit pour ouvrir la portiere & pour descendre; je le retins & je lui dis : Je parie que le cœur vous bat ? ..... Oui, répondit-il, & bien fort !.... On apporte un flambeau, nous entrons dans une maifon délabrée, nous montons cent vingt Dd4

marches, enfuite nous grimpons avec beaucoup de peine, une mauvaise échelle de : bois qui nous conduit au grenier habité par l'infortunée famille.... Nous trouvons dans un galetas, éclairé par une trifte lampe, un homme de trente & quelques années, couché fur de la paille : il étoit évanoui; une femme jeune, belle & baignée de larmes, le soutenoit dans ses bras, tandis qu'un vieillard vénérable lui faisoit respirer un peu de vinaigre; trois petits garçons étoient à ses pieds, & une jeune fille, d'une figure ravissante, âgée de neuf ou dix ans, ayant pour tout vêtement une chemife déchirée, étoit à genoux devant lui, & prioit Dieu en versant un déluge de pleurs !.... Ce spectacle, auguel je ne m'attendois pas, me furprit & me toucha également; mais au même moment, le malade reprit fa connoissance, & nous apprimes que cet accident n'avoit été causé que par la nourriture que nous lui avions envoyée, & qu'il avoit prise dans la journée pour la premiere fois depuis trois jours ; car cet infortuné, afin de laisser un peu plus de pain à son pere, à sa semme & à ses enfans, s'étoit obstiné à ne vouloir pas manger.... Je lui fis boire un peu d'eau des Carmes, & il se trouva parfaitement soulagé; alors nous lui donnâmes une bourfe qui contenoit cinquante louis. A cette vue

SUR L'ÉDUCATION. 321 il s'écria : O mes enfans, remerciez ces généreux inconnus; & vous, ma femme, mon pere, tombez à leurs pieds ! . . . Toute la famille nous entoure en nous prodiguant les plus touchans témoignages de la plus vive reconnoissance, excepté la jeune fille, qui, honteuse de paroître à nos yeux presque nue, se tenoit retirée dans un coin & n'ofoit approcher.... Au milieu de toute cette scene, vous croyez bien que rien ne pouvoit me distraire de mon Eleve ; il considéroit ce tableau, si nouveau pour lui, avec autant de curiosité que d'attendrissement ; il écoutoit & regardoit avec une fi profonde attention, qu'il pleuroit, pour ainfi dire, fans s'en appercevoir. Pendu à mon bras., respirant à peine, observant avidement tout ce qui se passoit, il remarqua, le premier, l'embarras naïf & modeste de la charmante petite fille; aussi-tôt il quitte mon bras, il s'avance vers elle, il détache sa pelisse, la jette fur les épaules de la jeune fille, en difant d'une voix entrecoupée : Je vous donne cela, venez à présent.... Comment vous exprimerai-je la surprise & la joie délicieuse que me causa cette action ?.... Je m'élance vers le Prince, & le prenant dans mes bras : ô cher enfant, m'écriai-je, me voilà payé de ma tendresse & de mes soins!... Je n'en pus dire d'avantage, mes pleurs me couperent la parole.... Dans cet instant

un de nos gens entra avec un gros paquet qui contenoit plusieurs pelisses de fourrures communes que j'avois fait faire pour la malheureuse famille. Le prince ayant donné la fienne, il s'en trouva une de trop; je la lui présentai : gardez-la toujours , lui dis-je-, elle est moins chaude & moins belle que celle que vous avez donnée, mais avec quel plaisir vous la porterez, puisqu'elle vous rappellera le doux fouvenir d'une action qui vous rend digne d'être aimé !.... Le Prince s'en revêtit au moment même, & jamais la plus brillante parure n'inspira plus de farisfaction & de joie qu'il en éprouva en se voyant enveloppé de cette lourde & groffiere pelisse. Cependant nous faisons transporter Alexis Stezen au premier étage de la même maison, dans une chambre commode; son pere, sa somme & ses enfans l'y fuivent; & quand nous les eûmes établis dans ce nouveau domicile, nous les quittâmes, en leur difant, qu'auffi-tôt que le malade feroit en état de se lever, nous les conduirions à la ferme que nous leur destinions. Nous ne rentrâmes au Palais qu'à huit heures passées; nous trouvâmes du feu avec un plaisir qui nous sit mieux sentir encore le bonheur que nous avions procuré aux infortunés dont nous venions de changer le fort; nous veillâmes ce foir-là beaucoup plus tard qu'à l'ordinaire : le Prince ne fe

SUR L'EDUCATION. 223 fentoit nulle envie de dormir ; il se plaisoit à se rappeller jusqu'aux plus minutieuses circonstances de la journée si intéressante ; & je suis bien certain que le souvenir de ce tableau frappant des miseres humaines, ne s'effacera jamais de son cœur. Cependant, je n'approuverois pas que des scenes semblables fussent renouvellées trop fouvent : le plus grand de tous les dangers seroit d'accoutumer à ces objets pathétiques & terribles; il s'agit de frapper l'imagination, de lui laisser le point de vue sur lequel à jamais elle puisse se fixer; il faut développer la fensibilité, mais sur-tout craindre de l'affoiblir & de l'épuiser par trop d'épreuves : & c'est ainsi, mon cher Baron, que l'écueil est sans cesse à côté du bien ! Quel est l'esprit assez délicat pour s'arrêter toujours au point juste qu'il est dangereux de franchir! Voilà du moins ce qu'il est utile de favoir, pour n'agir qu'avec précaution & prudence.

Mais revenons à mon Eleve; le soir, avant de nous coucher, nous le priâmes, M. de Sulback & moi, de ne parler de notre aventure à personne, parce que nous ne voulions pas avoir l'air de nous glorifier d'un acte d'humanité aussi fimple, & auquel d'aisseur la vanité n'avoir eu nulte part. Le jeune Prince convint qu'il n'en parleroit qu'au Prince son Pere, qui, vous le

SUR L'ÉDUCATION. fet, répondis-je, & au-delà de l'expres-fion : voilà le vrai bonheur, je vous l'ai fait connoître; & quand je vous en verrai jouir, rien ne manquera plus à ma félicité. Huit jours après, un matin que nous étions seuls avec le Prince , M. de Sulback & moi , l'on vint me dire qu'un Artiste, fort distingué par ses talens, & que nous connoissions de réputation, demandoit à me parler; je fortis, & je rentrai un moment après, en tenant un grand dessin fait à la mine de plomb, & fuperbement encadré : ah , m'écriai je de la porte, notre secret est divulgué; nous voilà tous représentés chez Alexis Stezen.... Regardez.... A ces mots, le Prince surpris considere le tableau, & ne voit pas sans émotion qu'on a justement choisi le moment ou il avoit jetté sa pelisse sur les épaules de la jeune fille .... Il rougit & me dit : Je vous assure que l'indiscrétion ne vient pas de moi.... Je n'en doute pas, repris-je, & je suis certain aussi qu'aucun de nous n'a parlé de cette histoire; mais je ne suis cependant point étonné qu'elle ait été sue.....

Pourquoi donc ? — Parce que vous étiez
avec nous. — Eh bien ! — Eh bien , les démarches des Princes ne peuvent jamais être cachées, trop de gens les éclairent & les épient ; je ne puis être fâché que le fecret soit découvert ; vous avez fait une bonne action; mais foyez fur que si vous en euffiez fait une mauvaise, on le fauroit de même. Ce discours a paru le frapper. Du. reste, je vis facilement qu'il étoit au fond très-flatté que le Peintre eut choisi la pelisse. donnée pour le sujet principal du tableau; il le regardoit avec une extrême complaifance, & il me sur fort bon gré de le destiner au Prince, son pere, certain alors que toute la Cour le verroit. Je lui pardonnai d'autant, plus volontiers cette petite vanité , que depuis l'aventure d'Alexis Stezen, c'étoit, à cet égard le premier mouvement d'orqueil que je remarquois en lui. Voilà, mon cher Baron, l'histoire que je vous avois promise; je ne vous fais point d'apologie pour la longueur démesurée de cette Lettre, car ce que vous faites pour vos enfans doit me convaincre que tout ce qui a rapport à l'éducation est fait pour vous intéresser.

J'ai appris avec un fensible chagrin le mariage de ma niece : quelle belle-mere on lui donne l...... Vous savez si je la connois, & vous jugez combien je dois être affligé en me rappellant tout ce qui la rend si dangereuse & si méprisable l..... Mais j'ose me flatter, mon cher Baron, que ma sœur jouira du bonheur de marier du moins sa seconde fille suivant son cœur, & que je ne retournerai dans ma Patrie que pour me trouver aux nôces de Théodore & de Constance: ah, si je puis voir cette union si de-

SUR L'ÉDUCATION. 327 firée, & si mon jeune Prince consirme les espérances que je conçois de lui, quel mortel sur la terre pourra comparer sa félicité à la mienne!

#### LETTRE XLVIII.

Le Baron au Vicomte.

Out, mon cher Vicomte, vous ne reconnoîtriez pas Théodore; il n'a plus en effet ce teint blanc & délicat des enfans élevés à Paris; il est grandi de la tête, & fortifié à proportion; & cette métamorphose est dûe, non-seulement à l'air pur qu'il respire ici, mais aussi à la vie active qu'il y mène. Il est également accoutumé à supporter, sans en être incommodé, le chaud, le froid, le foleil & la pluie ; je ne lui ai fait prendre ces différentes habitudes que peu-à-peu, sans précipitation comme sans excès; car, pour fortifier fon corps, je n'ai pas eu la cruauté de le faire fouffrir, ou l'imprudence d'exposer sa vie. Rousseau veut qu'on ne prenne aucune précaution pour les enfans, qu'on les laisse tomber, fe bleffer, qu'on les expose sans cesse aux plus grandes rigueurs des faisons : en prescrivant toutes ces choses, il tombe dans 28 LETTRES

l'inconvénient qu'il recommande tant d'éviter, celui de rendre les enfans malheureux; enfuire il dit: « Que faut-il donc penfer de vette éducation barbare qui facrife le préfent à un avenir incertain?.... &c. » Et dans le même volume, il dit auffi: « Armons toujours l'homme contre les accivadens imprévus; qu'Emile coure les matins à pieds nuds, en toute faison, par la chambre, par l'escalier, par le jardin; loin de » l'en gronder, je l'imiterai, &c. »

Cette imitation n'est pas si facile. Pour moi, j'avoue que je n'imiterai point Théodore, si, au mois de Janvier, il se promene dans mon parc fans bas & fans fouliers. Rousseau, toujours pour armer son Eleve contre les accidens imprévus, trouble son repos, interrompt fon fommeil, le réveille brusquement, & le fait lever au milieu de la nuit ; enfin , je ne vois point d'enfant plus tourmenté & plus malheureux que ce pauvre Emile. Une autre idée de Rousseau me paroît encore plus dangereuse : « Accutumez » l'Eleve, dit-il, à ne compter ni fur la naif-» fance, ni fur la fanté, ni fur les richesses; » ébranlez, effrayez fon imagination des » périls dont tout homme est sans cesse en-» vironné; qu'il voie autour de lui tous ces » abîmes, & qu'à vous les entendre décrire, » il se presse contre vous de peur d'y tom-» ber. »

Tout

Tout cela afin de rendre l'enfant compatissant; mais pour cet objet, prenons une autre méthode, car celle-là ne le rendroit que poltron. En lui apprenant à ne compter ni fur la fanté ni fur les richesses, montrezlui toutes les ressources qui , dans les plus affreux revers, restent toujours à l'homme courageux & vertueux : peignez-le cet homme, noble, patient, supérieur à sa destinée , il n'en sera que plus intéressant ; votre Eleve ne l'en plaindra que davantage; mais cette compassion, loin d'amollir son ame, ne fera que lui donner plus d'élévation & de grandeur : la pitié devient sublime quand elle est unie à l'admiration. Enfin, de cette -maniere , l'enfant fera profondément touché de la situation de votre héros, mais il ne fera point épouvanté de son fort, & il se promettra de supporter une semblable destinée avec la même vertu, si jamais elle doit être son partage. Adieu, mon cher Vicomte, je vous assure que, malgré rout le bonheur dont je jouis ici, je penfe avec un grand plaitir que j'en partirai dans un an , puisque cet instant doit nous réunir.

M. d'Aimeri est parti hier avec son petirfils; il commence ses voyages par le Nord, qu'il ne connoît point; & va directement en \*\*\*\*. Je lui ai donné une Lettre pour le Comte de Roseville; qui surement prendra de l'amitié pour lui; car ces deux hom; 330 LETTRES
mes ont trop de mérite pour ne pas se
convenir mutuellement.

## LETTRE XLIX.

La Baronne à la Vicomtesse.

A DELE & Théodore, depuis quinze jours, ont été mis à de rudes épreuves, mais enfin ils s'en sont tirés à ma satisfaction. Ils sentent depuis long-temps, l'un & l'autre combien il est important d'avoir de l'empire fur foi même & combien l'on est méprifable quand on est capable de manquer à sa parole. Comme Adele a neuf ans, & fon frere dix. nous avons penfe qu'après beaucoup de petites épreuves, qui presque toutes ont réuffi, nous et pouvions risquer une véritablement féduifante ; & qu'il étoit temps ( pour me servir de l'expression de M. d'Almane ) de leur faire commencer serieusement leurs cours de vertu expérimenigle. Il faut vous dire d'abord que depuis deux ou trois mois . l'espece d'antiparhie qui existoit entre Misse Bridget & Dainville. paroît fort diminuée ; Dainville a fait les premieres avances Miss Bridget les a reçues avec dignité, mais fans humeur, & les anciennes querelles fonmpresque entières ur l'Éducation. 331 ment oubliéest Enfin, Dainville dit hautement que Miss Bridget est une personne d'un vrai mérite, & Miss Bridget convient que M. Dainville est au sond un'très-bon garçon. C'est-d'après toutes ces circonstances que nous avons formé notre plan. Vous n'avez point oublié qu'Adele, il y a environ dix-huit mois, se moqua cruellement de Miss Bridget, en plaçant dans sa chambre ce fatal profil de l'Empereur Vespassen, & que ce procédé diminua beaucoup en apparence la tendresse de Miss Bridget pour Adele, & sur-tout sa consiance: ensin, il faut que vous sachiez-encore que mon fils,

de son côté, donna vers le même temps plufieurs sujets de plaintes à Dainville : refsouvenez-vous de tout cela ; maintenant je

commence mon récit.

Adele remarque un matin que Miss Bridget est excessivement réveuse & distraire; elle lui en demande la raison; Miss Bridget soupire, rougit, pâlit, se confond, & garde le silence; les questions redoublent d'uncôté, le trouble-augmente de l'autre: alors Adele éprouve le mouvement de curiosité le plus vis qu'elle ait jamais ressent; elle presse, conjure; Miss Bridget hésite, & lui dit: Ah, si je pouvois compter sur votre amitié, sur votre discrétion!... Et quoi, vous doutez de moi l.... Je suis bien jeune, mais j'aimetois mieux mourin qu'elle.

332 de trahir un secret. Ma chere Miss Bridget. me croyez-vous donc un monstre ? - Eh bien, je vous dirai tout ce soir, si nous nous promenons feules..... - Pourquoi pas à présent ? \_ Je ne le puis ; ce que j'ai à yous confier est d'un trop long détail. - O, Ciel, attendre jusqu'à ce soir !.... \_ Il le faut , & je vous préviens même que si , d'ici-là, vous faites la plus légere indiscrétion, c'est à dire, si vous paroissez desirer vivement de vous trouver seule avec moi, fi vous me faites le moindre signe d'intelligence, je ne vous dirai rien ... \_ Un feul mot; Maman fait-elle ?.... Non , personne au monde. Mon projet est bien de le déclarer un jour à Madame votre mere, mais ce ne fera que dans quelques mois; ainsi, vous voyez que vous ne pourrez même pas lui en parler. Vous favez qu'elle vous a dit cent fois que vous ne devez pas lui dire le fecret d'un autre ; il est vrai qu'elle vous a bien répété que toute confidence qu'on ne veut pas lui dire, doit vous être suspecte, &.... - Mais de vous , qu'elle estime tant !.... \_ Il est certain que c'est un cas différent ; d'ailleurs, je vous jure qu'elle le faura un jour .... De tout autre, je refuserois d'apprendre un secret qu'on me défendroit de lui dire, mais..... Vous ac-ceptez le mien, n'est-ce pas ?.... Je crois que je le puis sans scrupule. \_ Eh bien ;

SUR L'ÉDUCATION. 333 vous me donnez donc votre parole d'honneur de le garder fidelement ?.... Je vous la donne. \_ Il fuffit .... Dans ce moment , la conversation sut interrompue au grand regret de la curieuse Adele ; un domestique lui vint dire que je la demandois , & elle quitta Miss Bridget avec une émotion qui paroissoit encore sur son visage lorsqu'elle entra dans ma chambre. Pendant ce temps, Dainville avoit avec mon fils exactement le même entretien, & en reçut la même promesse. Vous jugez bien qu'Adele & Théodore attendirent impatiemment l'heure de la promenade; mais ils furent trompés dans leur espérance; nous ne les quittâmes pas un instant, & l'on fut se coucher sans sayoir le secret. Adele, en se déshabillant, pria Mlle. Victoire d'aller chercher Miss Bridget pour un moment feulement. Miss Bridget fie répondre qu'elle ne pouvoit venir, & la pauvre Adele se coucha fort tristement. Le lendemain, Miss Bridget l'accabla de reproches : « Vous avez fait , lui dit-elle , dix in-» discrétions ; vous m'avez fait demander » hier au foir ; vous qui paroissez ordinai-» ment si contente lorsque vous êtes avec » Madame votre mere, vous aviez l'air dif-» trait , inquiet ; vous me regardiez fixe-» ment, vous n'étiez occupée que de moi, » enfin , tout le monde à remarqué que p vous n'étiez point dans votre état ordinais

» re; & d'après cela, je suis décidée à vous » éprouver encore avant de vous confier » mon fecret ; ainfi , vous ne le faurez que » d'aujourd'hui en huit, fi, à cette époque, » je n'ai rien à vous reprocher. » Vous jugez combien cet arrêt parut cruel, mais il fallut s'y foumettre; & Théodore, de son côté, subit la même loi. Enfin, au bout de ces huit mortels jours, Adele & Théodore recoivent le prix de leur patience & de leur parfaite discrétion ; le grand secret leur est révélé, & ils apprennent que Miss Bridget & Dainville sont mariés secrettement depuis deux mois. Vous concevez sans peine à quel excès cette nouvelle dut paroître surprenante; on ne sentit d'abord que la joie que devoit inspirer l'honneur d'être jugé digne d'une confidence si importante; mais on connut bientôt qu'un secret peut quelquefois être pefant & difficile à garder. Le soir même, me trouvant seule avec Adele, je veux , lui dis-je , vous faire part d'une chose qui vous intérellera; c'est que je m'occupe d'un établissement avantageux pour Dainville, d'un mariage qui feroit sa fortune.... A ce mot de mariage, Adele changea de visage; je feignis de ne pas remarquer son trouble; & poursuivant mon discours, je veux, ajoutai je, le marier à une veuve fort riche qui demeure à Carcassonne; je fuis fûre de fon confentement : & pour lui

SUR L'ÉDUCATION. réserver le plaisir de la surprise, je ne l'instruirai de cette affaire que lorsqu'elle sera tout-à-fait arrangée; ainsi, je vous désends d'en parler à qui que ce foit, pas même à Miss Bridget .... Pourquoi rougiflez vous , Adele ?.... \_ Moi , Maman ?.... \_ Oui , vous avez rougi quand j'ai prononcé le nom de Miss Bridget .... C'est que .... Vous imaginez peut-être que Miss Bridget a toujours la même aversion pour Dainville.... - Oh non, Maman, au contraire.... Comment au contraire, que voulez-vous dire ?.... \_ Rien Maman .... \_ Sauriezvous quelque chose de particulier là-desfus ?.... - Mais... - Pour moi , je suis persuadée que Miss Bridget en esser conserve encore quelque rancune contre Dainville. Quoi qu'il en foit , je vous le répète , je vous défends absolument de lui dire un mot de ce mariage projetté. Après ces mots, ie changeat d'entretich. Adele tomba dans la plus profonde rêverie; & , . sous je ne sais quel prétexte, je l'envoyai à Miss. Bridget. Elle ne lui parla point de notre conversation, mais elle la conjura avec instance de me tout avouer, & s'offrit même, à me préparer à cette nouvelle, ce que Miss Bridget refusa positivement. Le lendemain, seule à la promenade avec Adele, je lui témoignai rle l'inquiétude sur sa santé; vous êtes triste, mon enfant, qu'avez-vous? Rien,

Maman.... - Vous paroissez rêveuse ; préoccupée ; à quoi pensez-vous ?... \_ Maman! - Comment, cette question vous embarrasse? Vous m'avez assuré si tendrement, il n'y a pas encore quinze jours, ( & c'étoit dans ce même jardin ) que dans aucun moment vous n'héliteriez à me dire votre plus secrette pensée, quelle qu'elle fût. si je vous la demandois.... Sans une parfaire confiance, il n'est point de tendresse véritable.... - Aussi, Maman, je vous dirai toujours tous mes secrets. \_ Eh bien . à quoi pensiez-vous tout-à-l'heure ?... Répondez donc.... Mais , que vois-je ! vous pleurez !..... \_ C'est de ne pouvoir vous dire...... Pourtant...... je ne vous mentirai fûrement pas.... \_ Qu'avez-vous donc? - Maman, dois-je vous dire le secret d'un autre quand vous me le demandez ?.... Le fecret d'un autre ! vous favez un fecret que j'ignore !.... — Oui , Maman , & un bien grand fecret ... — Apparemment que le hafard vous l'a fait découvrir ? - Non . Maman, on me l'a confié, & l'on m'a fait donner ma parole d'honneur que je ne vous le dirois pas. - Et vous avez pu prendre un femblable engagement !..... Vous n'avez pas fenti que vous vous exposiez , ou à manquer à votre parole, ou à me trompér en ne répondant point à mes questions avec vérité ? Voyez combien la curiofité: peut être

SUR L'ÉDUCATION. erre dangereuse !... - Maman , j'espérois que vous ne me questionneriez pas. - Au moins falloit-il, avec ce desir, avoir plus d'empire sur vous-même, & ne pas paroître si distraite & si préoccupée; mais quand vous auriez eu à cet égard toute la prudence imaginable, pouviez-vous échapper à cette question si simple que je vous fais si souvent ? Adele, à quoi pensez-vous ? Il eût toujours fallu alors me mentir, (mentir à votre mere, à votre seule, votre véritable. amie,) ou manquer à votre parole, & dé-, couvrir le secret. - J'ai pensé, Maman, que j'en serois quitte pour avouer que je savois un secret, & que lorsque vous fauriez. que j'avois promis de le garder, vous ne m'ordonneriez point de vous le dire. - Mais feulement avouer qu'on fait un fecret, c'est toujours le trahir à moitié, & fouvent le découvrir tout-à-fait. Par exemple, dans votre situation, de qui pouvez-vous tenir un secret important? De votre pere ? Il n'en a point pour moi. D'une Femme-de-chambre ? Je vous ai défendu toute espece de conversation avec elles. Il n'est pas possible que ce foit d'un homme; il est donc facile de deviner que ce secret n'a pu vous être confié que par Miss Bridget; & c'est en savoir assez pour pénétrer le reste avant la sin du jour : ainsi vous n'avez pas tenu l'engagement que vous aviez pris de n'avoir jamais F f Tome 1.

rien de caché pour moi ; vous avez donné légérement votre parole d'honneur, vous avez fait depuis quelques jours cent indifcrétions indirectes, & vous découvrez enfin le secret dont vous étiez dépositaire : voyez combien de torts réunis! tout cela faute de réflexion, & pour n'avoir pû réfister aux mouvemens d'une curiosité frivole. Cette exhortation finit par l'ordre politif de ne point parler à Miss Bridget de ce second entretien. Je la laissai pendant huit jours dans une incertitude cruelle pour un caractere aussi impatient & aussi curieux que le fien; elle ignoroit que je m'étois expliquée avec Miss Bridget, si cette derniere étoit instruite de l'aveu que j'avois arraché, & si moi-même je l'étois, ou non, du mariage secret. N'ofant faire de questions, ne pouvant rien pénétrer par notre conduite, elle étoit dans un doute qui ne fut pas pour elle l'épreuve la plus facile à supporter; mais instruite déjà par l'expérience de ses premieres fautes, elle eut affez de pouvoir fur elle-même pour se taire constamment, & pour montrer un visage serein & tranquille. L'instant fixé pour le dénouement étant arrivé, Miss Bridget m'amena un matin Adele, & lui dit en l'embrassant : le secret que je vous ai confié n'en est plus un , & maintenant je vais vous apprendre la vérité. Comme vous m'aviez donné lieu de douter de

#### SUR L'ÉDUCATION. 339 votre amitié pour moi, j'ai voulu vous éprouver avant de vous rendre toute la mienne : en conféquence, je vous ai confié un fecret imaginaire, vous l'avez gardé affez fidélement à certains égards, vous n'en avez point parlé à M. votre frere, vous n'avez point laissé soupçonner à M. Dainville que vous le fusilez, vous avez évité l'occasion de le révéler à Madame votre mere; en mêmetemps vous m'avez foigneusement caché ce qu'elle vous avoit défendu de me dire, & vous avez témoigné que vous preniez un intérêt véritable à mon fort; tout cela sans doute est beaucoup pour votre âge, puisque vous n'avez que neuf ans & demi; je vois que vous avez un bon cœur, & que vous serez discrete quand vous serez moins dominée par la curiofité, & que vous aurez plus de force & plus de pouvoir sur vous-même. Quoi, s'écrie Adele, vous n'êtes point mariée à M. Dainville ? . . . . Mais pouviez vous penfer, répondit Miss Bridget, si que si la chose eût été véritable, je vous l'aurois confiée de préférence à Madame votre mere?.... Je vous l'avois dit, Adele, ajoutai-je, que vous deviez regarder comme suspecte toute confidence qu'on vous recommanderoit de me cacher; & avec un peu plus de raison, n'auriez vous pas dû deviner que Miss Bridget ne vouloit que vous éprouver, & qu'elle connoît trop

Ff 2

to LETTRES

combien vos devoirs envers moi sont sacrés. pour vous proposer sérieusement de vous y faire manquer? Ces réflexions si simples ne se sont point présentées à votre esprit. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez occupée que du desir de savoir ce secret important, parce que vous vous laissiez maîtriser par une ardente curiolité, & que toute passion, lors-qu'on s'y livre, ôte le jugement & rend aveugle. J'espere, ma chere amie, que vous me pardonnerez ce détail si long & si minutieux en apparence, mais qui ne vous fera pas inutile, si vous voulez réellement adopter ma méthode; cette maniere de donner des leçons est la seule profitable, & c'est ainsi que je serai passer mon Eleve par toutes les épreuves qui pourront former fon caractere & fortifier fes principes. Quand elle débutera dans le monde, elle connoîtra parfaitement par sa propre expérience, & fans que ce soit aux dépens de sa réputation & de fon honneur, tous les inconvéniens de la légéreté, de la précipitation, de l'indiscrétion, de la curiosité, de la soiblesse, &c.; elle faura enfin combattre fes passions & en triompher. Théodore recevra la même éducation; il a supporté l'épreuve que je viens de vous détailler mieux encore qu'Adele, car il a été irréprochable dans fon maintien; & n'a pas fait une mine qui pût donner lieu de soupçonner qu'il fût déposisur L'Épuuc Ation. 341 taire d'un grand fecret; mais il est plus âgé que sa fœur d'un an; & quand l'éducation est véritablement bonne, une année de plus est beaucoup.

## LETTEL.

Madame d'Ostalis à la Baronne.

J'AI aujourd'hui vingt-trois ans, ma chere tante, & je ne puis mieux célébrer le jour de ma naissance qu'en m'entretenant avec vous; mais quand je pense qu'il y a trois mortelles années que je fuis féparée de vous, & que je serai encore privée du bonheur de vous voir au moins un an, mon cœur est bien trifte.... Du moins j'éprouve une grande confolation ; c'est de m'être conduite loin de vos yeux, comme j'aurois pu le faire si vous eussiez toujours daigné me servir de · guide ; d'avoir enfin fuivi, avec la plus fcrupuleuse exactitude, le plan que vous m'aviez tracé, & tous les conseils que vous m'avez donnés dans vos Lettres; ces Lettres si précieuses où je trouve avec tant de détail tout ce qui peut ime dédommager de l'éloignement qui nous sépare. On ne vous dira su-- rement point à votre retour que votre fille a de la roquetterie, ce vice odieux pour le-Ff 3

942 ... LETTRES

quel vous m'avez inspiré une si juste & st profonde aversion : aussi n'ai-je tourné la tête de personne, & je puis même me vanter qu'il n'a jamais été possible de dire qu'aucun homme fût amoureux de moi. Il est vrai, comme vous me l'aviez recommandé, que j'ai conservé ce maintien simple, naturel & tranquille que vous m'aviez donné; que je ne fais point de mines; que ie ne vas feule, c'est-à-dire, fans ma bellemere, que depuis deux ans, & presque toujours avec M. d'Ostalis; que je ne reçois du monde chez moi que de l'année passée; que ma société n'est composée que de gens raisonnables; que je ne vas point au Bal de l'Opéra ; que je ne monte point à cheval, & qu'ainsi il n'est pas étonnant que j'aie eu le bonheur d'obtenir une réputation sans tache. Je jouis bien de ce bonheur, & j'en sens trop tout le prix pour ne pas le conferver.

Je n'ai toujours rien de fatisfaisant à vous dire de Madame de Valcé; Madame de Limours, aveuglée sur elle à tous égards, est persuadée qu'elle aime son mari avec passion; mais je n'en crois rien; elle a déjà une excessive coquetterie; & quand elle n'est pas sous les yeux de sa mere; elle s'en vante, & elle a affez peu d'esprit & d'élévation pour penser que cet aveu a heaucoup de graces, & qu'il montre une fran-

SUR L'ÉDUCATION. chife très - aimable. J'imagine, ma chere tante, que vous ne trouverez pas cette efpece d'ingénuité de bien bon goût ; pour moi , elle me paroît austi ridicule qu'indécente. Au reste, elle s'est bien corrigée de cet air empefé qu'elle avoit dans les commencemens de son mariage; vous n'avez jamais rien vu de plus sémillant; elle est toujours en l'air, & sa tête sur tout est dans un mouvement perpétuel. Il me semble que si j'étois coquette, je chercherois à plaire par ma conversation & par mes talens autant que par ma figure ; mais Madame de Valcé prend des moyens tout-à fait différens : pour vous en donner une idée , je vais vous rendre compte d'un déjeûner qu'il y eût hier chez Madame de Limours. Il n'y avoit en femmes, que Madame de Limours, Madame de Valcé & Madame la Contesse de Germeuil, jeune personne de mon âge, mariée depuis quatre ans, qui n'est ni jolie ni aimable, mais qui a de l'élégance, affez bonne grace, & beaucoup d'étourderie & d'affectation, & avec laquelle Madame de Valcé est intimément liée depuis six mois. Le déjeûner étoit médiocrement gai, lorsque Madame de Limours reçut une Lettre qui l'obligeoit de fortir dans l'instant même; elle nous quitta, en me disant qu'elle me chargeoit d'être le chaperon de fa fille; un moment après son départ, on annonça le

344 Chevalier de Creni & le Marquis de L.... On dit que le premier est amoureux de Madame de Valcé, & que le fecond a les mêmes fentimens pour Madame de Germeuil. J'étois placée entre ces deux Dames, & dans le moment je remarquai dans leur maintien, & (comme elles disent ) dans leur maniere d'être, un changement surprenant. Madame de Valcé devint tout-à-coup d'une tendresse extrême pour moi; elle m'embrassoit, se penchoit sans cesse à mon oreille pour me dire en secret la chose la plus commune, & puis ensuite elle faisoit des éclats de rire aussi forcés qu'immodérés, tout cela accompagné de tournoyemens de tête impossibles à dépeindre, mais dont je fouffrois extrêmement, car, à toute minute, je me trouvois fes plumes & fes nattes fur le visage : enfin , voyant que j'étois très-froide , & que je la fecondois mal, elle fe leva, ainfi que Madame de Germeuil, & toutes deux fe promenerent dans la chambre; elles fe tenoient de maniere que leurs bras étoient entrelacés autour de leurs tailles; & après avoir marché ainfi nonchalamment un demi-quart d'heure, elles furent ensemble s'asseoir sur un canapé, s'y placerent en attitude, & n'y resterent que le temps nécessaire pour nous laisser remarquer qu'elles formoient, dans cette position, le plus joli tableau du monde. Enfin, je revins chez moi sans pouvoir

SUR L'EDUCATION. 345 comprendre qu'on soit assez stupide pour avoir le projet & l'espérance de tourner les têtes avec des femblables moyens. J'aime bien mieux l'espece de coquettrie d'une Angloise que le Chevalier d'Herbain a connue dans ses voyages; elle étoit fort belle; mais, par un caprice assez nouveau, elle dédaignoit une conquête qui n'étoit dûe qu'aux charmes de sa figure; lorsqu'elle vouloit tourner une tête, elle renonçoit à toute parure, cachoit ses beaux cheveux & la moitié de son visage sous un grand chapeau; &, enveloppée d'un manteau, elle déroboit aux yeux la plus élégante taille du monde, mais elle déployoit tous les agrémens de son esprit; & par les graces séduisantes d'une conversation aussi piquante qu'intéressante, elle l'emportoit toujours sur ses rivales les plus jolies, les mieux coëffées & les mieux mises. Aussi, avec de tels moyens, cette dangereuse coquette, ajoute le Chevalier d'Herbain, n'a point fait naître de fantaisses. & n'a jamais inspiré que de grandes pasfions. Adieu, ma chere tante, je pars dans l'instant pour Versailles, j'en reviendrai après-demain, & je vous écrirai encore en vous envoyant la petite caisse de musique que vous m'avez demandée..... On m'envoie chercher, on m'attend; adieu, votre fille vous embrasse aussi tendrement qu'elle vous

aime.

### LETTRE LI.

# La Vicomtesse à la Baronne

JE suis tous les jours plus contente de ma situation, ma chere amie; c'est à dire, de ma fille, car mon bonheur dépend de sa conduite & de fa tendresse pour moi. Je vous ai fait part de tous les petits sujets de mécontentement qu'elle m'a donnés dans les commencemens de fon mariage; mais enfin ces légers nuages se diffipent, & je commence à croire qu'en doutant de sa sensibilité, la mienne me rend souvent injuste. Elle aime son mari avec passion : en général, tous les mouvemens de fon ame font violens; & quoiqu'il y ait plus de dangers pour de tels caracteres que pour les autres vous conviendrez cependant que ce font les feuls attachans. Je dois bien m'applaudir de lui avoir donné l'objet qu'elle avoit choisi : impétueuse, franche & sensible comme elle l'est, comment auroit elle supporté un engagement contraire à fon inclination, elle qui ne peut souffrir l'ombre de la contrariété dans les choses qui lui sont les plus indifférentes ? Elle a de grands défauts, je l'avoue, mais ils tiennent presque tous à

SUR L'ÉDUCATION. sa vivacité & au peu de distimulation dont elle est capable. Vous m'avez vu la soupconner de fausseté en quelques occasions; cette idée m'affligeoit mortellement : graces au Ciel, j'en suis bien désabusée; comme elle le dit elle-même, ce qu'on seroit tenté d'attribuer à l'artifice, n'est que de l'inconséquence & de l'étourderie; & voilà ses deux défauts dominans. D'ailleurs, son ame est susceptible de tous les sentimens honnêtes, & veut s'y livrer. Elle a fait choix d'une amie, & elle l'aime avec excès; c'est une jeune personne plus âgée qu'elle de quelques années, mariée depuis quatre ans, & également distinguée par fa naissance, sa conduite & l'existence agréable qu'elle a dans la fociété; & je vois avec plaisir ma fille se livrer à ces transports, à cet enthousiasme qu'inspire à la jeunesse vive & fensible les charmes d'une premiere amitié. Parlons à présent d'un objet plus intéressant pour vous, puisque vous devez l'adopter un jour. Constance n'annonce aucuns des agrémens piquans de sa sœur; mais sa beauté réguliere & touchante, sa douceur, son ingénuité, la parfaite égalité de son caractere, attirent déjà tous les cœurs vers elle; sa raison est fort au-dessus de l'âge de sept ans. Senfible, mais timide & peu démonstrative, toujours la même, toujours férieuse, craintive & soumise, malgré les

### 48 LETTRES

charmes de sa figure, elle paroît plus faite pour être aimée que pour plaire; je crois que son caractere & le genre de son esprit vous conviendront également, & que vous trouverez en elle une femme simple, raisonnable & réfléchie, ce qui me paroît être l'objet de tous nos vœux. Puisse-t-elle faire le bonheur de notre aimable Théodore, de cet enfant si précieux & si cher ! & puisfions-nous alors, réunies l'une & l'autre, nous applaudir & jouir ensemble de leur félicité commune ! O ma chere amie , que ces temps heureux font encore éloignés !.... En attendant, quels facrifices vous faites ! Je les admire, mais j'en gémis chaque jour davantage, & je n'ai pour les supporter ni votre courage, ni votre enthousiasme, ni votre philosophie. Adieu; pardonnez-moi cette foiblesse, en songeant au sentiment fi tendre qui la produit.



## LETTRE LII.

Réponse de la Baronne.

E yous félicite, ma chere amie, du bonheur dont vous jouissez à présent : sûre du cœur de votre fille, je pense comme vous, que vous devez en effet supporter & tolérer fes défauts ; qu'elle vous aime , c'est assez : l'âge & le temps, n'en doutez pas, réformeront insensiblement son caractere. Vous me dites que déjà elle a fait choix d'une amie ; permettez-moi de vous communiquer là-dessus quelques réflexions que j'ai faites autrefois dans le monde, lorsque j'étois observatrice & témoin des événemens de la fociété; cette partie de votre lettre me les rappelle, & peut-être ne vous feront-elles pas inutiles. C'est en prodiguant à des goûts passagers & frivoles, les noms facrés de confiance & d'amitié, qu'on est parvenu à faire presque douter de l'existence du fentiment qu'on a méconnu. Cette succession rapide de mouvemens viss & tumulrueux épuise & dessèche le cœur sans l'avoir jamais pu remplir. L'inconstance naît du besoin d'aimer ; on veut s'attacher , on change par le desir ou l'espoir de se fixer

O LETTRES

enfin , & la vie se paise à chercher ce qu'on finit par croire une chimère, parce qu'on ne l'a point trouvé. Tous ces erreurs viennent des préjugés qu'on nous donne, & qui se multiplient tous les jours. Un seul sentiment bien vrai suffiroit au cœur, & l'on nous persuade que pour être parfaitement heureux, il faut les éprouver tous en même-temps. Comme pour rendre le bonheur une chose moins commune, on établit des différences qui n'existent point, on donne au même sentiment une infinité de noms, on le partage ainsi en plusieurs branches, & l'on affure que la félicité parfaite confiste à trouver les objets qui doivent remplir cette liste nombreuse : je vais vous en faire le calcul suivant les idées reçues. Une ieune femme instruite de cette maniere, si elle n'aime point son mari, sait qu'il lui faut de l'amour, & elle cherche un amant; elle fait de même qu'elle doit avoir de la tendresse pour ses parens, ce qui forme un fentiment à part qui n'a rien de commun avec l'amitié ; elle leur rend des foins , leur fait des visites , voilà cette espece de fentiment établi, & tout ce qu'il exige; elle a des freres, des fœurs, autres fentimens auxquels elle applique des noms particuliers : tout cela ne fuffit pas, elle a befoin d'une amie ; la sympathie vient à son secours, & lui découvre au bout de six

cì

m

qL

CC

m

te:

qu

tra

οu

07

que

jan

que

tim

left

de s

licar

time

fur :

géné

mois l'objet digne de posséder toute sa confiance; outre cela, il faut encore ce qu'on appelle des amis, car il est nécessaire de pouvoir dire, mon amie intime & mes anis, ce qui est fort différent. Ces amis ont pour leur partage les demi - confidences, les fecrets du moment, & font toujours fur la petite liste : d'ailleurs, s'ils sont malades, on court s'enfermer avec eux, on les garde, on les foigne, on les voit tous les jours ; ils doivent être au nombre de cinq ou fix, ont tous le même rang & les mêmes privilèges, & ne sont subordonnés qu'à l'amie intime : voilà donc déjà , sans compter les fentimens de la nature & l'amour, deux espèces d'amitié très-dissérentes. Pour l'amie intime, c'est une passion qui doit durer toute la vie; on a fon portrait, de ses cheveux; l'on a toujours deux ou trois fecrets à lui dire à l'oreille quand on la rencontre, ne l'eût-on perdue de vue que depuis un quart d'heure; & l'on n'est jamais prié à fouper qu'avec elle : au lieu que pour les amis, on n'éprouve qu'un sentiment tendre, mais tranquille, fondé sur l'estime & la convenance, & qui n'a rien de violent. Si l'on est doué d'un peu de délicatesse, il y a encore un cinquieme sentiment qu'on appelle de l'intérêt; il tombe fur une douzaine de personnes de la société générale, qu'on choisit communément parLETTRES

mi celles qui ont le plus de considération par leur rang ou par leur fortune : ce fentiment exige dans l'absence une Lettre tous les mois ; dans les maladies , on est obligé d'envoyer favoir des nouvelles trois ou quatre fois par jour; & dans les cas de mort, on doit s'abstenir des Spectacles au moins le reste de la semaine. Toutes ces choses font marquées d'une maniere si précise, & fuivies si exactement, qu'il est aisé de voir qu'elles ont été apprises par cœur dès l'enfance, & que l'éducation & l'exemple les ont gravées de bonne heure dans la tête. N'est il pas aussi plaisant que ridicule qu'une jeune personne, qui trouve si naturellement dans sa famille, les objets qui doivent remplir fon cœur , aille former au-dehors & parmi des étrangers ces nœuds frivoles qui, fans l'attacher, l'éloigneront insensiblement pour jamais de tout ce qu'elle doit aimer?... Croyez-moi, ce n'est point une amie qu'on cherche à dix-huit ans ; ce n'est point un guide, un conseil qu'on desire, puisqu'on le trouve dans sa mere, dans son mari, & qu'on néglige l'un & l'autre. On ne songe d'abord qu'à former une liaison brillante, c'est toujours pour la personne qu'on croit de meilleur air & le plus à la mode, que la sympathie se déclare. D'ailleurs, on veut aussi une confidente complaisante & facile; & presque toujours l'intimité de deux jeunes

### BUR L'EDUCATION.

hes personnes, peut faire soupconner entre elles quelque intrigue imprudente ou dangereuse. On commence par dire des secrets innocens, peu-à-peu les têtes s'échauffent; pour remplir l'engagement d'une confiance entiere, on rend un compte plus detaillé qu'exact de tous ses sentimens, on differre, on parle fur-tout de l'amour , on s'en communique mutuellement une idée fausse & exagérée, ensuite on se vante de ses conquêtes, des pallions qu'on inspire. Dans ces petites histoires , l'amour-propre altère presque toujours les faits, & déguise souvent la vérité; on prend le goût de l'intrigue, l'habitude du mensonge, & l'on s'accoutume à la fausseté en prodiguant à cette amie, qu'on n'aime que pour être écoutée, tous les témoignages de la tendresse la plus vive & la plus passionnée. Voilà ce que j'ai observé, voità ce qu'il faudroit faire remarquer aux jeunes personnes, en causant, en plaifantant , & en tachant de jetter du ridicule sur des choses qui en sont si susceptibles. Adieu, ma chere amie ; l'on m'apporte une Lettre de vous ; & de cette maniere je termine la mienne sans regret, puis que ce ne fera pas pour vous quitter.

# LETTRE LIII.

Réponse de la même à la même.

OUELLE attention il faut avoir avec les enfans jusques dans les plus petites chofes !.... Adele est naturellement vraie, l'Education n'a fait que fortifier en ellecette vertu; jamais elle n'aura recours au plus léger déguisement pour tâcher de s'excufer d'une faute', & cependant je me suis apperçue que, depuis quelques jours, elle mentoit de gaieté de cœur & pour s'amufer; voici comment. Dainville, la semaine passée, a fait un reve très-plaisant qu'il a conté, & dont on a beaucoup ri. Le lendemain Adele a rêvé aussi, & m'a fait part de son rêve, auquel j'ai donné peu d'attention. Deux jours après, autre fonge, & enfin aujourd'hui elle m'en a conté un si joli · que j'ai vu clairement qu'elle l'avoit com posé à loisir; elle en est convenue en avouan aussi que tous les autres étoient pareillemer de son invention. Je n'ai pas eu de peine lui faire comprendre que s'il est affreux c mentir pour son intérêt , il est encore pl inexensable de mentir sans motif : je vo at fait connoître, ai-je ajouté, combien

SUR L'EDUCATION. mensonge est un vice odieux & bas ; vous favez à quel point un menteur est digne de mépris; je dois vous apprendre encore qu'il ne peut jamais être véritablement aimable. Il y a beaucoup de gens qui se plaisent à composer des histoires qu'ils donnent pour vraies sans scrupule, parce qu'elles ne font tort à personne ; ils n'ont d'autre projet , en exagerant & en mentant, que celui d'amufer & de se rendre agréables à la société; mais ils manquent absolument leur but , & seulement choisissent, pour se déshonorer, la maniere la plus frivole & la plus abfurde. Un homme qui ment ainsi pour son plaifir, n'eft eru fur rien, fes récits, quelque agréables qu'ils puissent être, n'intéresfent jamais , parce qu'ils ne peuvent inspirer ni curiofité ni confiance , & il est à peine écouté; tandis qu'une personne bien vraie, en supposant même qu'elle n'eût point d'esprit , si elle a une chose extraordinaire à conter, est toujours sûre de captiver l'attention, & d'être écoutée avec plaifir : outre l'estime qu'elle mérite , l'idée qu'on doit croire tout ce qu'elle dit , rend fa conversation intéressante, & sa société pleine d'agrémens : & n'eût-elle enfin que cette précieuse vertu , elle seroit aimable & recherchée. Après ces réflexions, j'ai prié Adele de ne plus conter ses rêves à

l'avenir.

Je viens de recevoir une Lettre de Ma dame d'Ostalis, qui ne me parle que de no tre charmante Constance; elle me dit qu ie la trouverai embellie à un point furpre nant , & qu'elle est véritablement joli comme un Ânge ; j'en suis presque fâchée la laideur révoltante est sans doute un mal heur très-réel; mais une beauté parfait est un don de la nature toujours dangereu & fouvent nuisible & funeste : une bel personne, en attirant tous les regards, n'e est jugée qu'avec plus de févérité, mên sans que la jalousie s'en mêle; la curiosi qui nous est naturelle, cherche à pénétre fi cet objet, dont les charmes nous intére fent, possède encore les autres qualités qu nous lui desirerions. Une ame honnête douce éprouvera ce fentiment ; la vue de qui plaît inspire l'envie de le connoître d vantage ; ce mouvement défintéressé cause point de défiance : on ne résléchit p que la haine & l'amour s'aveuglent ; que l'indifférence n'examine rien, & que la bie veillance est seule clairvoyante & juste; voilà le sentiment général. C'est ainsi qu' avantage, fi précieux en apparence, n'e en effet qu'un danger de plus. Telle est peu-près, dans un autre genre, la fituatid'un homme médiocre, élevé à d'éclata emplois; tous les yeux fixés sur lui déco grent facilement jusqu'à ses moindres sur L'Éducation. 357 fauts; pendant que la flatterie l'encenfe, la haine le noircit, la calomnie le déshonore, & la vérité même le démafque & l'accufe. Toutes fes fautes font observées, comptées, exagérées; ôtez-lui ce titre brillant qui le décore & l'expose, la moitié de ser sidicules sera ignorée; personne ne se donnera la peine nécessaire pour dévoiler ses vices, ils resteront secrets au sond de son ame, & l'on ne portera point le jour sur les actions qu'il veut cacher.

Il est rare qu'une semme parsaitement belle soit aimable; elle croit communément que la nature a tout fait pour elle, qu'il lui sussit de se moyen les vaut tous : voilà les idées qu'elle apporte dans la société; aussi tous ses succès se bornent à la frivole admiration qu'excite sa premiere vue; ce mouvement passager, en se dissipant, ne laisse après lui que l'ennui, l'insipidité & même le dégoût. Près d'elle : l'esprit est oissif, le cœur est froid; & c'est une remarque très-vraie, que les passions les plus vives ne sont pas inspirées par les plus belles personnes.

Un extérieur qui n'offre rien de choquant, une physionomie caractérisée, d'une expression intéressant pur de printipulle, voilà les avantages desirables; ajoutez à ce portrait, de graces simples & naïves, de la

LETTRES douceur, de l'esprit sans affectation, & vous verrez si la beauté seule pourra le disputer le prix. Ainsi , ma chere amie redoublez donc vos foins pour Constance persuadez-lui bien que, dans la société, I beauté ne peut suppléer aux autres agre mens; qu'elle expose à toutes les noirceur de l'envie des femmes & de la fatuité de hommes ; qu'en attirant l'attention généra le, elle ne sert souvent qu'à faire observe des défauts & des foiblesses qu'on ne remar queroit pas sans elle ; mais que c'est ell aussi qui rend la modestie plus intéressante & qui donne à la vertu l'éclat le plus bril lant. Ne cherchez point à lui dissimule qu'elle est belle, c'est une chose impossible à cacher; dites-le lui simplement, froide ment, sans paroître attacher de prix à ce avantage; en même-temps, répétez lui qu si elle conserve sa figure jusqu'à vingt cine

ans, ce qui est sort incertain, elle se verri successivement présérer, dans cet espace cent semmes qui n'auront, ni sa régularité ni sa beauté, mais que la mode & la san taisse seront trouver charmantes. N'avon nous pas vu Madame de Gerville passer un moment pour la plus josie personne de Paris, malgré la chanson qui critiquoit si cruel lement, mais si justement, sa taille, se dents, son teint, sa bouche & son nez Comme nulle figure n'est absolument par

SUR L'ÉDUCATION. faite, en ne cachant point à votre fille qu'elle est belle , dites-lui aussi naturellement les. défauts qui peuvent se trouver dans sa per-Sonne, afin qu'elle ne se croie pas un chefd'œuvre de la nature, & qu'elle s'accoutume à s'entendre critiquer à cet égard, fans éprouver de dépit ou du chagrin ; & pour cela, faites-lui remarquer fes petites imperfections, non avec l'air d'en être affligée, mais avec le ton qu'on prend en parlant de choses indifférentes. Adele est véritablement jolie, elle le fait, & n'y pense jamais. J'ai donné un grand dîner, il y a quelques jours ; j'avois rassemblé presque tous mes voisins, l'assemblée étoit fort brillante, Adele très-bien mise, & singulièrement en beauté : toute la compagnie se récria fur fa figure, & chacun répéta qu'on n'avoit jamais rien vu de si charmant & de si agréable. Le soir , quand nous sûmes en famille, Miss Bridget me demanda le nom d'un grand homme qui s'étoit mis à table à côté de moi , & dont la conversation avoit paru m'intéresser ; je répondis qu'il s'appelloit M. de l'Orme, qu'il avoit beaucoup. voyagé, qu'il étoit fort instruit & très-aimable ; mais un peu caustique , répondit Miss Bridget; & it m'est arrivé avec lui , pourfuivit-elle, une petite aventure affez drôle. & que je conterai fans crainte devant Ma-

demoiselle Adele, parce que je suis bien

SUR L'ÉDUCATION. cre. En effet, ai je dit, on lui donne-là des louanges bien frivoles; il est vrai qu'elle est jolie; mais .... Jolie! a-t-il interrompu, voilà ce que je ne trouve point du tout ; elle a une petite figure sans aucune régularité, un minois de fantaisse extrêmement commun; & je vous assure que la plupart des personnes qui disent là dedans qu'elle est charmante, n'en pensent pas un mot; cette sotte flatterie m'indigne, je vous l'avoue, & je voudrois que cette enfant, qui m'intéresse réellement par son éducation, je voudrois qu'elle pût favoir combien tous ces complimens font faux & même injurieux pour l'objet auquel ils s'adressent; car on ne les fait qu'en fuppofant une personne assez stupide & assez vaine pour les prendre au pied de la lettre, & pour en être enchantée. Ce difcours, continua Miss Bridget, me parut de très-bon sens, & j'aurois fort desiré prolonger cet entretien, lorsque Mademoiselle Adele vint me trouver pour me dire qu'on alloit se mettre à table. A la maniere dont elle me parla, M. de l'Orme vit bien que j'étois une perfonne du château ; & Mademoifelle Adele peut se rappeller qu'il parut très-embarrassé, & que je lui parlois bas, parce qu'il me pria de ne point le compromettre, ce que je lui promis. Ainfi, interrompit Adele en rougissant un peu, il a cru que si j'apprenois qu'il m'a trouvée laide, je Tome 1. Hh

762

ferois au désespoir; je voudrois bien qu'il fût défabufé d'une idée femblable.... Elle a raison, ajoutai-je; mais comment faire, il ne reviendra plus ici, & il part dans deux iours; il faut, dit M. d'Almane, que Miss Bridget lui écrive ; & comme c'est un homme de mérite, & qui dailleurs a 50 ans. Adele, si sa mere le permet, pourroit ajouter quelques lignes dans la lettre de Miss Bridget. J'approuvai fort cette idée : Adele eut quelque peine à se décider, par la crainte de faire quelques fautes d'ortographe; mais enfin, Miss Bridget la détermina; & lorsque cette derniere eut écrit une Lettre par laquelle elle apprenoit à M. de l'Orme qu'elle avoit trouvé ses réflexions si sensées, qu'elle n'avoit pu se défendre d'en faire part à sa jeune amie, Adele s'enferma dans un cabinet pour écrire fes quatre lignes : elle y resta fort long-temps, en sortit extrêmement rouge, & nous donna un billet écrit à main pofee, parfaitement bien & conçu dans ces termes:

« Oui , Monsieur , je ne suis ni surprise » ni fâchée que vous m'ayez trouvée si lai-» de , cela est tout simple; & lorsqu'on me » dit que je suis jolie , je me doute souvent » qu'on se moque de moi , & j'aime » bien mieux être louée sur le peu que je » sais & sur mon caractere, parce que ces » louanges-là sont pour Maman comme

# SUR L'EDUCATION.

» pour moi. Je vous prie, Monsieur, de » ne me pas croire une jeune personne ab-» furde & frivole; avec la mere que j'ai, » je ne serai jamais ni l'une ni l'autre.

T'approuvai fort ce billet; nous le donnâmes fur le champ à un postillon, avec ordre de le porter à M. de l'Orme, qui devoit passer encore trois jours chez un de nos voisins qui n'est qu'à deux lieues d'ici. Adele vit monter le postillon à cheval, qui revint à neuf heures avec les réponses de M. de l'Orme. Voici celle qui s'adressoit à Adele.

## MADEMOISELLE,

« Je ne puis croire que Madame de Brid» get vous ai dit que je vous trouvois laide;
» je ne me suis certainement pas servi de
» cette expression; je hais trop l'exagération
» pour l'employer jamais, sur-tout quand
» elle est désobligeante & malhonnête. Je
» conçois même qu'on puisse trouver votre
» sigure très-agréable, car les opinions &
» les goûts n'ont rien de fixe & d'arrêté re» lativement à la beauté ou à la laideur;
» chacun en juge diversement; & très-sou» vent le visage le plus médiocre est présséré
» au plus parfait; voilà pourquoi celles qui
» veulent plaire universellement par ce petit
» moyen, sont en esser aus demoisselle, vous

frivoles. Mais vous, Mademoisselle, vous

Hh 2

364

n'aurez certainement pas cette plate & n'tidicule prétention; c'est par les charmes de votre caractère, par votre douceur, votre égalité, votre esprit & vos talens, que vous desirerez plaire; & si vous prositez de l'éducation que vous recevez, vous aurez dans la société le rang le plus distingué comme le plus agréable; alors, quand le hasard, dans huit ou dix ans, me procurera l'honneur de vous rencontrer, ce sera avec un grand plaisir que je verrai ma ma prédiction accomplie ».

Adele parut affez contente de cette Lettre, elle dit même qu'elle la conserveroit & la liroit de temps en temps; elle ajouta que ce M. de l'Orme n'étoit pas d'une politesse bien parfaite, mais qu'il avoit beaucoup de raifon & de bon fens. Vous ne fauriez croire, ma chere amie, combien cette maniere de donner des leçons est amusante; au lieu de ces froids sermons si ennuyeux à répéter . & à entendre, & qui fatiguent également les Instituteurs & les Eleves, nous avons le plaisir d'inventer de jolis plans, que nous mettons en action, & de faire jouer les principaux Acteurs, sans qu'ils aient la peine d'apprendre leurs rôles; & je vous affure que ces petites Comédies, qui durent fouvent dix ou douze jours, ont pour nous un intérêt, & nous procurent un plaisir dont vous ne pouvez vous faire une idée.

## LETTRE LIV.

# Le Comte de Roseville au Baron

J'At à vous mander un événement si extraordinaire, mon cher Baron, que je ne veux pas perdre un moment à vous en inftruire, d'autant plus que M. d'Aimeri est le héros principal de cette histoire singuliere. Les sentimens que vous avez pour lui, suffiroient pour m'inspirer en sa faveur le plus vif intérêt ; mais d'ailleurs son mérite & l'excès de son malheur lui ont acquis pour jamais toute mon amitié. Je conçois quelle doit être votre curiosité, je vais la satisfaire, M. d'Aimeri est arrivé ici, il y a environ huit ou dix jours. D'après tout ce que vous m'aviez écrit à son sujet, j'avois engagé un de mes amis à le loger, & le foir même je fus le voir : une légere indisposition lui sit garder sa chambre quelques jours, au bout desquels il parcourut la Ville, & vit ce qu'elle offre de plus curieux. On lui vanta la maison de M. d'Anglures ( cet homme fingulier & bienfaifant dont je vous ai déjà parlé; ) il me témoigna le desir d'y aller; & comme je suis présentement fort lié avec M. d'Anglures, je promis à M. d'Aimeri de

## 366 - LETTRES

l'y mener. Le lendemain, en effet, nous partîmes aussi tôt après le dîner , M. d'Aimeri, le jeune Charles & moi, dans la même voiture : en arrivant, on nous dit que M. d'Anglures étoit sorti pour se promener dans la campagne, mais que sûrement il rentreroit bientôt, & l'on nous ouvrit tous les appartemens. Au bout d'une demi-heure, voyant que M. d'Aimeri ne pouvoit s'arracher du cabinet d'Hiftoire naturelle, je lui offris de conduire son petit-fils dans les jardins, qui méritent d'être vus, & dont je vous ferai la description dans ma premiere Lettre. A peine étions-nous fortis de la maifon, qu'un domestique vint nous dire que M. d'Anglures revenoit de sa promenade & me cherchoit : au même moment il parut au bout d'une allée, & nous le joignîmes. Aufli-tôt qu'il eut jetté les yeux fur le jeune Charles, je remarquai sur son visage une altération singuliere; il le regardoit d'un air étonné, attendri; & après un moment de filence, il s'écria : Grand Dieu ! quelle ressemblance !..... & détournant la tete, il essuya ses yeux rempli de larmes; ensuite se rapprochant de Charles, & le prenant par la main : pardonnez , lui dit-il ma curiofité, mais.... quel âge avez-vous?... Quinze ans & demi, répondit Charles..... O Ciel ! reprit M. d'Anglures , jusqu'au son de sa voix !.... Ah! Monsieur, continua-

SUR L'ÉDUCATION. 367 t-il, en m'adressant la parole, quel est ce jeune homme, quel est fon nom?.... - Le Chevalier de Valmont ..... A peine eus je prononcé ces mots, que M. d'Anglures, faisissant Charles dans ses bras, le serra contre fon fein avec un transport qui m'auroit dans l'instant fait deviner la vérité, si j'eusse été mieux instruit de l'histoire de M. d'Aimeri; mais n'en fachant aucun détail, ie contemplois cette scene avec une surprise inexprimable, lorsque M. d'Anglures se retournant vers moi : vous faurez aujourd'hui même, me dit-il, le motif de l'état où vous me voyez ; vous me connoîtrez, vous me plaindrez, j'en suis sûr ...... Mais avec qui cet aimable enfant voyage-t-il? est-ce avec un Gouverneur? Non, répondis-je, avec fon grand-pere...... Son grand-pere! reprit M. d'Anglures, d'un air égaré. ... Oui , M. d'Aimeri ...... Que dites - vous , interrompit-il encore, M. d'Aimeri est ici, il est dans ma maison L.... Il prononça ces paroles d'une voix si forte & en mêmetemps si tremblante, une colere si vive se peignit dans ses yeux encore remplis de pleurs, que je compris facilement que s'il voyoit en Charles un objet intéressant & cher, il retrouvoit dans M. d'Aimeri un ennemi détesté. J'espere, lui dis-je, que vous connoissez tous les droits de l'hospitalité, & que vous ne serez rien qui ne justifie la haute Ĥh ₄

idée que j'ai de votre sagesse & de votre vertu. Ah, si vous faviez, s'écria-t-il..... Il s'arrêta, parut rêver un moment, & tournant les yeux sur le Chevalier de Valmont, sa colere, loin de se dissiper, sembla fe ranimer encore; & Charles, jusqu'alors immobile d'étonnement, rompant enfin le filence : mais, Monfieur, lui dit-il, connoiffez-vous mon grand-pere! auriezvous à vous plaindre de lui ? Dans ce cas, je fuis prêt à vous offrir pour lui toutes les satisfactions que vous pouvez desirer.... Généreux enfant, interrompit M. d'Anglures, en l'embrassant.... \_ Encore une fois, reprit Charles, connoissez-vous mon grand-pere ? . . . M. d'Anglures hésita un moment à répondre ; ensuite prenant un air plus doux & plus calme : il ne me connoît pas, dit-il, vous devez le favoir; par un hafard fingulier, fon nom me rappelle de douloureux événémens, je désire même le voir un instant; attendez-nous dans ce jardin..... Non, non, interrompit vivement Charles, vous ne le verrez qu'en ma préfence.....

Jeune homme, reprit M. d'Anglures, avec un peu de sévérité, je pardonne l'outrageante défiance que vous me montrez, à la cause respectable qui vous l'inspire; mais songez que je consens à prendre le Comte de Roseville pour témoin de cet en-

SUR L'ÉDUCATION. '369 tretien; fongez que je suis chez moi; & que quand il feroit vrai que votre pere fût mon ennemi, il seroit ici dans un asyle sacré. M. d'Anglures a raison, ajoutai-je, & croyez que M. d'Aimeri lui-même blâmeroit beaucoup le mot qui vient de vous échapper : restez donc ici, dans un quartd'heure nous reviendrons vous rejoindre. A ces mots . nous nous éloignâmes du jeune Charles, que nous ne laissames pas entiérement exempt d'inquiétudes. Pour moi, furpris, confondu de tout ce que je venois d'entendre, j'attendois avec quelque crainte & une extrême curiofité, le dénouement de cette avanture extraordinaire, & je n'ofois questionner M. d'Anglures, qui me dit en entrant dans la maison : Allez, mon cher Comte, retrouver M. d'Aimeri; je vous demande votre parole de ne lui rien dire de tout ce que vous avez vu; je vous la donne, répondis-je. Eh bien, reprit-il, attendez que je vous envoie chercher : en disant ces paroles, il me quitta fans me laisser le temps de lui répondre. Je trouvai encore M. d'Aimeri dans la galerie d'histoire natutelle; & il étoit si prosondément occupé, qu'il ne s'apperçut même pas que je revenois fans fon petit-fils. Au bout de dix minutes, un valet-de-chambre vint nous avertir que M. d'Anglures nous attendoit dans son cabinet. Cette invitation me causa un

ď

80

L

li

q,

a

le

je

fr

u

ľ

t

trouble que M. d'Aimeri, toujours en distraction, ne pouvoit remarquer; je le pris fous le bras, & nous suivimes le valet-dechambre, qui, après nous avoir fait traverser plusieurs appartemens, nous montra une porte, nous en donna la clef, & s'en alla. A l'instant même, j'ouvris cette porte mystérieuse, & je passai le premier. Je croyois connoître toute la maison que j'avois parcourue cent fois, & je vis avec furprise que ce cabinet, aussi singulier que magnifique, m'étoit absolument inconnu; les murs & le plancher en sont revêtus d'un marbre blanc d'un éclat éblouissant ; & dans le fond, vis-à-vis de la porte, quatre superbes colonnes de porphyre soutiennent un élégant baldaquin de drap d'argent orné de franges brillantes, auquel sont attachés des rideaux de gaze, qui tirés alors entiérement, nous cachoient l'intérieur du pavillon; mais au moment où M. d'Aimeri parut dans le cabinet, ces rideaux s'ouvrirent tout-à-coup, & nous découvrîmes M. d'Anglures, qui, s'adressant à M. d'Aimeri, lui dit d'une voix terrible ; Leve les yeux, barbare, & contemple ton ouvrage !.... M. d'Aimeri tressaille, & porte ses regards fur le touchant objet qui devoit r'ouvrir toutes les plaies de son cœur.... Il voit sur un piédestal une statue de marbre blanc représentant la fidélité éplorée; cette figure tenoit

SUR L'ÉDUCATION. 371 d'une main une longue chevelure blonde, & de l'autre, pressoit contre son cœur une Lettre à moitié ployée, dont on ne pouvoit lire que ce seul nom tracé en grosses lettres d'or : Cécile. A cette vue , votre malheureux ami, glacé d'étonnement & pénétré de douleur, reste un instant immobile; ensuite, jettant un œil égaré sur M. d'Anglures, il frémit, il chancelle; & s'appuyant contre une colonne : Quoi , dit-il , le Chevalier de Murville !.... Oui , lui-même , interrompit M. d'Anglures; oui, je fuis cet infortuné..... Le Chevalier de Murville, ton plus implacable ennemi..... O, ma fille !... s'écria M. d'Aimeri; il n'en put dire davantage, ses sanglots lui couperent la parole. Cruel, reprit M. d'Anglures, de quel bonheur ton exécrable ambition m'a privé! Il est juste qu'enfin cette même ambition serve aujourd'hui à redoubler ta confusion & tes remords; songes à la fortune que je possede, à ces richesses que je méprise, & dont je ne pouvois sentir le prix qu'en les partageant avec l'objet que j'adorois, cette innocente victime de ta barbarie, aussi sensible, hélas ! que malheureuse ; car, si tu l'ignores, apprends que j'étois aimé!.... Oui, barbare! Cécile m'aimoit; & malgré ton atroce cruauté, c'est elle qui m'ordonna de respecter ta vie; c'est elle seule qui pouvoit retenir ce bras désespéré.... J'abandonnal

LETTRES

Í

ma Patrie, je vins au fond du Nord chercher en vain le repos que tu m'as ravi pour toujours..... Un ami fidelle, le seul que i'aie conservé en France, me donne tous les ans des nouvelles de Cécile, je fais qu'elle existe encore. ... Rends-en grace au Ciel ..... - Tant qu'elle vivra, tu n'as rien à redouter de mon ressentiment : mais..... Eh bien. interrompit enfin M, d'Aimeri, fatisfaites donc votre rage ..... Votre ami vous abufe ..... Cécile n'est plus !.... Elle n'est plus ! s'écria le Chevalier de Murville, Cécile n'est plus, & tu respires encore !.... A ces mots, éperdu, hors de lui, il s'avança impétueusement vers M. d'Aimeri .... Je m'élançai entr'eux ; dans cet instant , le jeune Charles, guidé par son inquiétude, entra précipitemment, & voyant que je retenois le Chevalier de Murville : Quoi ! lui dit-il, me trompiez-vous? Que signifie ce transport furieux !.... Si mon pere en est l'objet, c'est moi qui vous en demande raison.... Ces paroles rendirent enfin le Chevalier de Murville à lui-même, le vifage de Charles & le fon de fa voix avoient pour lui un charme irréfiftible : à la fureur fuccéda l'attendrissement, ses yeux se remplirent de larmes; & fe tournant vers M. d'Aimeri: Ah, s'écria-t-il, donnez-moi cet enfant, & je pourrai vous pardonner les maux dont yous avez empoisonné ma vie !... M, d'Ai-

SUR L'ÉDUCATION. meri, loin de pouvoir lui répondre, ne l'entendoit même pas ; plongé dans la plus profonde rêverie, les yeux fixement attachés fur les cheveux de fa malheureuse fille, il n'étoit occupé que de ce triste objet. Je m'approchai de lui, & le prenant par le bras : venez , lui dis je , laissons M. de Murville livré à ses réflexions, il se reprochera sans doute bientôt d'avoir aggravé des peines mille fois plus vives que les siennes; oui , Monfieur , continuai-je , en m'approchant du Chevalier de Murville, j'ignorois & votre nom & votre passion pour l'infortunée Cécile, mais je favois que c'est dans les bras de son pere qu'elle a rendu les derniers foupirs, & que ce pere malheu. reux, inconfolable de sa perte, accablé de regrets, de douleur, ne supportoit la vie que pour ce jeune homme..... le neveu de Cécile, & l'unique fils que le ciel lui ait laissé..... Quoi, reprit le Chevalier de Murville, fon fils est mort !...... & il regrette Cécile !..... Ah , s'il est malheureux , je fuis maintenant le feul coupable !..... Va, s'écria M. d'Aimeri, cesse de te reprocher un emportement qui n'est à mes yeux que l'effet du courroux céleste qui me poursuit... S'il est vrai qu'un vif ressentiment puisse durer toujours dans un cœur généreux, vous ne devez jamais me pardonner, & moi, je dois tout excuser de vous. A ces mots, M.

374 d'Aimeri s'appuya fur le bras de Charles . je le foutiens de l'autre côté, & nous fortîmes tous les trois. Vous concevrez facilement la cruelle & profonde impression que produisit cette scene sur M. d'Aimeri ; je le ramenai à \*\*\*\*\* dans un état digne de pitié; ie passai la soirée avec lui ; il me conta, devant le Chevalier de Valmont, toute son histoire, & la termina par cette exhortation, qu'il adressa à son petit-fils : « Tu » feras pere un jour, hui dit-il, garde-toi » d'oser choisir parmi tes enfans, un objet » de prédilection ; défends-toi d'un mouve-» ment de préférence, qui, devenant bien-» tôt un sentiment exclusif, te plongeroit » dans un funeste aveuglement sur les dé-» fauts & les vices de cet enfant chéri, & » te rendroit injuste & barbare envers les autres. »

Le lendemain matin, je retournai seul chez le Chevalier de Murville, que je trouvai dans le plus grand abattement, & se reprochant vivement son emportement de la veille; je portai ses regrets au comble, en l'instruifant de tout ce que m'avoit dit M. d'Aimeri ; il fondit en larmes au récit de la scene qui se passa chez la jeune sermiere où Cécile reçut l'impression fatale qui lui coûta la vie, & vous jugez de ce qu'il dût éprouver pendant le détail de sa maladie & de sa mort. Après avoir répondu à toutes

ſe ms'é pl CO un fet ľa

no

ra

fe

å

fo

bo

a۷

m

tr

la

bi

ď

te

m

no

av

éte

m

me

je

ne

M

m

ses questions, je lui en fis à mon tour : il me dit qu'il avoit changé de nom & qu'il s'étoit expatrié, afin que Cécile n'entendît plus parler de lui, & afin de ne jamais rencontrer M. d'Aimeri ; qu'il avoit conservé une correspondance en France avec une feule personne, mais qu'en même-temps il l'avoit priée de ne jamais lui prononcer le nom de M. d'Aimeri ; que le temps & la raison, en calmant les transports de son désespoir, n'avoient pu détruire sa passion, & que Cécile vivroit toujours au fond de son cœur. Qu'enfin, le desir de justifier les bontés & la confiance d'un grand Prince, avoient fait naître dans fon ame quelques mouvemens d'ambition, mais qu'il n'avoit trouvé de véritables confolations que dans la retraite, l'étude, & le plaisir de faire du bien. Avant de nous séparer, il écrivit à M. d'Aimeri la lettre d'excuses la plus touchante, & me pria de la lui remettre. M. d'Aimeri la recut avec sensibilité; le soir même nous apprîmes que le Chevalier de Murville avoit envoyé chercher un Médecin, & qu'il étoit férieusement malade : il est beaucoup mieux aujourd'hui ; quand il fera parfaitement rétabli & en état de nous recevoir. je menerai chez lui mon jeune Prince, qui ne connoît ni sa maison ni son jardin ; & M. d'Aimeri m'a demandé d'y conduire en même-temps le Chevalier de Valmont :

176 LETTRES

ainsi je me flatte que toute animosité de part & d'autre sera totalement détruite avant le départ de M. d'Aimeti, qui, sachant que je vous rends compte de tous ces détails, me charge de vous dire qu'il vous écrira par le prochain courier, & vous enverra tous les mois, suivant sa promesse, une copie de son Journal. Je ne puis finir cette Lettre sans vous parler encore du Chevalier de Valmont : Je n'ai jamais vu de jeune homme de son âge, plus formé, plus instruit, & en même-temps plus simple & plus intéressant ; il me parle sans cesse de vous & de votre aimable famille, & il affure qu'il n'existe point d'enfant dans le monde qu'on puisse comparer à la charmante petite Adele : le jeune Prince a pris pour lui la plus vive amitié; & je profiterai de cette liaison que j'approuve, pour établir entr'eux, par la fuite, une correspondance fuivie qui contribuera furement beaucoup à former mon Eleve.

#### LETTRE L V.

La Vicomtesse à la Baronne.

LE suis triste, mécontente, ma chere amie; depuis quelques jours, des tracasseries, des chagrins domestiques m'ont vivement occupée, & je vais soulager mon cœuren vous les détaillant. M. de Valcé jusqu'icis'étoit conduit de maniere à me fatisfaire fur tous les points; il paroiffoit aimer fa. femme, mais en même-temps il lui laissoit une entiere liberté, & jamais personne n'a: femblé plus éloigné que lui de toute jaloufie & plus ennemi de toute contrainte. Lundi dernier, ma fille devoit aller à un Bal paré; madame de Valcé, sa belle-mere, est venue la prendre; Flore étoit dans son lit , elle a prétexté une migraine ; la partie de Bal n'a point eu lieu. Informee de cecaprice, i'ai passe dans fon appartement : avant d'entrer, j'ai entendu de grands éclats. de rire qui m'ont un peu rassurée sur l'état; de la malade ; je suis entrée , je l'ai trouvée : tête à tête avec la Comtesse de Germeuil, dette amie dont je vous ai parlé ; en me. voyant, elles ont pris l'une & l'autre un air. composé; & il'y a eu entre nous un moment. Tome I.

378 de silence causé par leur embarras : enfin : j'ai fait des questions ; ma fille m'a répondu qu'elle se portoit à merveille, qu'elle étoit au désespoir de ne point aller au Bal . & que c'étoit une fantaisse de M. de Valcé qui l'avoit obligée à ce sacrifice : j'ai demandé pourquoi. Eh, mon Dieu, m'a-t-elle dit en riant, ne connoissez-vous pas son humeur bizarre, & ignorez-vous fon extravagante jalousie ?.... Je l'ai cachée autant que je l'ai pu, a-t-elle continué d'un air plus férieux, mais les scenes deviennent si ridicules & si multipliées, qu'il n'est plus possible de n'en pas convenir. Pendant ce discours. j'étois restée debout, immobile de furprise. Quoi, dis-je enfin, M. de Valcé est jaloux. & vous l'avouez avec cette légereté! C'est ainsi que vous parlez du plus grand malheur que puisse éprouver une femme honnête & fensible! Pourquoi, reprit Flore, s'affliger d'une folie? Je l'excuse, je la plains, je cède aux caprices qu'elle inspire , mais je ne croyois pas qu'il fût de mon devoir de m'en désespérer. Cette réponse, qui vouloit donner un tour ridicule à ce que je venois de dire, m'a choquée, j'ai pris un ton févère ; alors Flore a mis en usage tant de graces & de douceur pour m'appaiser, qu'elle y a réussi. Elle m'a conté que son. mari devoit aller au Bal avant qu'elle, en fûr priéa, & que depuis il avoit rémoigné beau-

c

Ì

# SUR L'ÉDUCATION.

coup d'humeur, & avoit déclaré qu'il n'iroit point, que toute cette journée il l'avoit rraitée de la maniere la plus dure, ce que Madame de Germeuil affirmera comme en ayant été témoin ; en ajoutant beaucoup d'autres circonstances dont le détail seroit trop long. J'ai fait là-dessus les réflexions, & donné les leçons que je croyois nécessaires, & j'ai été me coucher. Le lendemain matin, j'ai fait venir M. de Valcé, & je lui ai parlé de sa jalousie; il s'est mis à rire : c'est la folie de Madame de Valcé, m'a til dit. de vouloir absolument que je sois jaloux ; en vérité, je n'y comprends rien, elle m'en fait chaque jour des reproches, elle le perfuade à ses amis, & m'en paroît elle-même convaincue; mais je vous proteste que rien n'est plus faux : je fais ce que je peux pour lui ôter cette idée : elle a liberté entiere de recevoir toutes les personnes qui lui plaisent : je ne l'observe ni ne la suis jamais, & je n'ai d'humeur que lorsqu'elle s'obstine à m'accuser d'un tort que je n'ai dans aucun moment de ma vie. Cependant, ai-je repris. elle n'a point été hier au Bal, dans la crainte de vous déplaire, & c'est un grand sacrifice pour elle. Oui, m'a-t-il répondu ; & si j'étois jaloux comme elle le prétend, je n'en ferois pas plus tranquille, car elle a passé la nuit au Bal de l'Opéra, où j'étois mafqué, & où le hafard me l'a fair rencontrer & re380 LETTRES

connoître, Mais, ajouta M. de Valcé, en voyant à ces mots l'étonnement peint fur, mon visage, je ne la désapprouve nullement; elle est jeune, elle a trouvé plus amusant d'aller au Bal de l'Opéra avec son amie que de suivre à un Bal paré ma mere qui, l'ennuie ; cela me paroît tout simple : &. vous ne devez pas être plus severe que moi. Mettez-vous un moment à ma place, ma. chere amie , & représentez-vous , s'il se peut , la douleur que dût me causer cette, explication qui me prouvoit la fincérité & l'indulgence de M. de Valcé, & qui me découvroit dans la conduite de fa femme un tissu de fausserés, d'artifices & d'intrigues. Audésespoir, & furieuse, j'ai été la trouver, & nous avons eu ensemble la scene la plus, vive & la plus violente; elle a beaucoup, pleuré, m'a protesté que lorsqu'elle m'a-. voit vue le foir, elle ne fongeoit point au. Bal de l'Opéra ; que cette idée étoit venue depuis à Madame de Germeuil, qui l'avoit. persecutée pour y aller, & qu'enfin elle, avoit eu la foiblesse de céder à ses instances; elle m'a toujours foutenu que fon mari. étoit jaloux, & que la vanité seule l'empêchoit d'en convenir, en lui inspirant la crainte de se donner un ridicule. J'ai tracé à ma fille un plan de conduite qu'elle m'a, promis de suivre avec exactitude ; ensuite; elle m'a fait des protestations si touchantes;

SUR L'ÉDUCATION. de tendresse & de confiance, elle est convenue de ses torts avec tant d'ingénuité & de regrets, que, soit justice, soit peut-être foibleile, elle a finit par me calmer; mais j'ai remarqué avec chagrin qu'elle avoit peine à se désendre d'une humeur qui percoit, malgré elle, contre son mari : cependant, depuis deux jours, elle paroît être entièrement diffipée, & la bonne intelligence est rétablie entr'eux. Ce qui me fache , c'est que cette histoire a fait du bruit , qu'on la conte d'une maniere fort infidelle. & toute au défavantage de M. de Valcé. qu'on prétend injuste, jaloux & tyrannique. On croit ma fille fort malheureuse, on la plaint , on s'attendrit fur fon fort , & je he. puis me diffimuler que ces idées fausses .! répandues dans le monde, viennent directement d'elle & de sa société. Tout cela, ma chere amie, m'afflige au dernier point; je me flatte encore que ma fille s'abuse ellemême, & qu'elle connoît mal fon mari. ce qui cependant paroît incroyable , avec: l'esprit qu'elle a ; mais si elle n'étoit pas debonne-foi, si c'étoit une comédie, afin de se rendre intéressante, & pour se sournir un: prétexte, en apparence légitime, de cesser: d'aimer celui qu'elle a choisi de préférence à tous .... Cette idée m'accable, elle est affreuse, & remplit mon ame d'amertume > elle supposeroit une combinaison, un sang282 LETTRES

froid; un artifice dont une jeune personne de dix-neus ans ne peut être capable. Adieu, ma chere amie, j'ai grand besoin de vos réslexions, de votre sagesse, de votre amitié; conseillez moi, éclairez moi, voilà ce j'attends de vous seule; adieu, répondezmoi le plus promptement qu'il vous sera possible.

#### LETTRE LVI.

La Baronne à Madame d'Oftalis.

JE me flatte, ma chere fille, que vous recevrez cette lettre avec plaifir, puisqu'elle vous annoncera que votre mere aura enfin le bonheur de vous embrasser dans quelques jours. Je pars vendredi prochain, & malgré toute votre tendresse pour moi , fouffrez que je vous dife qu'il n'est pas poffible que vous puissiez vous former une juste idée de l'excès de joie que j'éprouverai en vous revoyant. Non, mon enfant. nul fentiment humain ne peut se compareraux fentimens d'une mere tendre. Si la nature ne vous a pas fait naître ma fille . n'êtes vous pas l'enfant de mon choix ? & croyez vous que je puis jamais aimer davantage ceux que le hasard m'a donnés ?

SUR L'EDUCATION. 384 Enfin, je vais donc recevoir le prix du courage & de la raison qui m'ont fait résister pendant si long-temps aux instances, que vous me renouvelliez tous les trois mois de vous permettre de venir en Languedoc. Il étoit trop nécessaire aux intérêts de votre mari & à votre bonheur, pour la suite de votre vie, que vous restassiez à Paris, pour que je cédasse au desir passionné que j'avois de vous voir : c'est ainsi , ma chere fille, qu'il faut aimer. Enfin, je puis vous dire à présent que, depuis un an fur-tout, je brûlois de retourner à Paris, & qu'il m'a fallu bien de la force pour confentir de bonne grace à rester ici six mois de plus que les quatre ans convenus; mais M. d'Almane a penfé, avec beaucoup de raifon, qu'il falloit ne quitter la campagne qn'au mois d'Août , temps des vendanges & d'un grand amusement pour mes enfans, afin de leur donner un fujet de plus de regretter la vie simple & champêtre, & le féjour où ils doivent être élevés. Adieu, ma chere fille; voilà, depuis notre féparation, le premier Adieu que je vous dis sans peine; vous me trouverez fans doute, comme le prétend la Vicomtesse, bien vieillie & bien brûlée de notre beau soleil de Languedoc. pour lequelelle a rant d'aversion : pour vous, mon enfant, je suis bien sûre que quatre ans & demi n'auront fait qu'ajouter aux

384: LETTRES

charmes de cette figure si noble & si intéressante que j'aime tant. Adieu, ma chere ensant; mon cœur palpite en songeant que dans quinze jours je serai dans vos bras.

#### LETTRE LVII.

La Baronne à Madame de Valmont.

De Paris.

JE fuis arrivée, Madame, hier à midi; je trouvai fur le grand chemin, à vingt-cinq lieues de Paris, Madame d'Oftalis & Madame de Limours; ainfi, vous croirez facilement que , malgré ma laffitude & mon aversion pour la voiture, les vingt-cind lieues qui me restoient à faire m'ont paru bien courtes. En arrivant à Paris & en entrant dans ma maison, Madame d'Ostalis m'a conduite dans un petit cabinet que i'aimois particulièrement ; j'ai vu avec surprise qu'il étoit orné d'une maniere toute différente : j'ai voulu vous prouver, me dit Madame d'Ostalis, que je n'ai pas été oisive en votre absence; tout cela est mon ouvrage ; j'ai brodé ce meuble , j'ai dessiné ces. paylages, & j'ai peint ces fleurs, ces fruits, ces oiseaux & ces miniatures. Cette attention fi charmante a d'autant plus de prix ;

şur L'Éducation. 385 que Madame d'Offalis cultive encore beaucoup d'autres talens, qu'elle s'occupe infiniment de ses enfans, & remplit, avec la plus scrupuleuse exactitude, tous les devoirs de sa place. Mais on n'a pas d'idée de tout ce qu'on peut faire quand on a le goût de l'occupation, & qu'on ne perd jamais un moment. Au reste, elle est belle comme le jour; son ame est aussi paissible que pure; elle ne veille point, n'intrigue point; elle ne prend ni thé, ni casé à la crême; ainsi, elle conservera long temps sa brillante santé, sa beauté & sa frascheur.

Adele & Théodore ont déjà regretté le Languedoc; ils ont été fe promener aujourd'hui au Palais Royal, & m'ont fair de grandes plaintes de la pouffiere & de la foule; ils me trouvent aussi bien malheureuse de n'avoir à Paris qu'un petit jardin dont on fuit le tour en dix minutes: Miss Bridget les entretiendra parfaitement dans ces dégoûrs; car le chagrin de manger seule dans sa chambre, lui rend le séjour de Paris extrêmement désagréable.

M. d'Almane vient de recevoir une lettre de M. d'Almari, qui lui mande qu'il compte rester en \* \* \* \* jusqu'au mois de Novembre; qu'alors il ira en Russie, & viendra au mois de Juin à Paris; il y passera trois mois, & delà conduira Charles à sa garnison. Adieu, Madame; donnez-moi de vos

Tome I.

# 386 LETTRES

nouvelles: vous devez juger, par mon empressement à vous écrire, du prix infini que j'attacherai à votre exactitude.

# BILLET de la Vicomtesse à la Baronne.

Ah! ma chere amie, si vous pouvez disposer d'un moment, venez me voir.... venez..... je suis affligée..... bien cruellement affligée..... l'aventure du jardin n'est que trop vraie..... elle se perd!..... Venez de grace, il saut absolument que je vous parle.

# BILLET de la Marquise de Valcé à la Comtesse de Germeuil.

Notre promenade nocturne n'est plus un secret.... & vous imaginez le train, les cris, les sermons qu'il faudra essuyer..... Je ne puis sortir; mais allez sur le champ conter notre désastre à Madame de Gerville; dites-lui bien qu'on veut donner le tour le plus noir à ce qui n'est au sond qu'une étourderie.... elle intriguera pour nous.... Adieu... car je crains une surprise.

#### LETTRE LVIII.

La Baronne à Madame d'Ostalis.

BE ne fais, ma chere enfant, si l'on parle, à Fontainebleau, de l'aventure de Madame de Valcé : la voici dans l'exacte vérité. Lundi dernier, 20 Octobre, Madame de Valcé dit à sa mere qu'elle iroit souper au Palais Royal; en effet, le foir elle fortit à neuf . heures & demie, avec la Comtesse de Germeuil qui la vint prendre, & elle ne rentra qu'à trois heures & demie après minuit. Le lendemain elle dit à sa mere qu'elle avoit foupé en effet au Palais Royal; qu'à minuit on avoit entendu, du fallon, une musique charmante ; que Madame de Germeuil l'avont persécutée pour l'engager à descendre un moment dans le jardin, elle y avoit confenti, & qu'au bout d'un quart d'heure, elle . avoit reconduit Madame de Germeuil chez elle, s'y étoit déshabillée pour y prendre du thé tête-à-tête avec elle, & qu'enfin elle s'y étoit oubliée jusqu'à trois heures. Le soir, le Chevalier d'Herbain avertit Madame de Limours qu'on prétendoit avoir vu sa fille, avec Madame de Germeuil, se promener avec M. de Creni & M. de L\*\*\*, depuis une Kk 2

heure jusqu'à trois. Madame de Limours n'en voulut rien croire; mais le lendemain, un des gens qui avoient suivi Madame de Valcé, vivement pressé par Madame de Limours, lui avoua que sa maîtresse étoit sortie à onze heures du Palais Royal, avoit été fe déshabiller chez Madame de Germeuil, étoit ensuite revenue au Palais Royal , & avoit passé trois heures dans le jardin. Toute cette intrigue a été fue dans le monde par M. de B\*\*\*, amoureux de Madame de Valcé depuis fix mois ; il foupoit aussi au Palais Royal, & prétend avoir entendu Madame de Valcé donner rendez-vous à M. de Creni. M. de B\*\*\* est descendu dans le jardin avec deux de ses amis; & là, ils ont vu M. de Creni & M. de L\*\*\* attendre une demi-heu-· re, rejoindre ensuite Madame de Valcé & Madame de Germeuil, & se promener avec elles le temps que je vous ai dit.

M. de B\*\*\*, pour se venger de la coquetterie de Madame de Valcé, & des sausses espérances qu'elle lui a données, a été luimême assez malhonnête pour divulguer toute cette histoire, & malheureusement avec des circonstances qui ne permettent pas d'en douter. Madame de Valcé a supporté les reproches de sa mere, & voit sa douleur avec un sang-froid & une indisserce qui m'ôtent tout espoir de la ramener de ses égaremens. Ce qu'il y a de s'us extraordi-

U81

а

m

ſ

n

C

r

V

ſ

r

(

(

(

ì

SUR L'ÉDUCATION. 389 naire, c'est que son pere lui donne presque raison, & traite tout ceci d'enfantillages; il a même eu, à ce sujet, une scène très vive avec Madame de Limours. Malheureuse mere !.... que je la plains... Elle est désabufée, elle connoît enfin sa fille, elle voit qu'il n'y a pas de ressources, elle est véritablement au désespoir..... Si l'on vous parle de cette cruelle aventure ; niez tout avec affurance; foutenez que vous êtes certaine que Madame de Valcé n'a pas même mis le pied au Palais Royal, qu'elle étoit rentrée ce foir-là avant minuit ..... Il n'y a pas d'autre moyen de défendre une mauvaise cause ; car si l'on convient d'une circonstance, c'est comme si l'on avouoit tout le reste. Adieu, chere enfant; revenez le plus promptement que vous pourrez.

Je r'ouvre ma lettre pour vous dire que j'apprends dans l'inflant que M. de Creni & M. de B\*\*\* fe font battus ce matin ; le dernier fe porte à merveille, & le premier en est quitte pour une égratignure à la main. Au reste, si les détails en sont superbes, & les témoins en racontent les plus belles choses du monde... Générosité, présence d'esprit, délicatesse, de tout ensin, excepté des coups d'épée donnés, & du sang répandu. En un mot, les deux rivaux, charmés de leur bra-

LETTRES

300 voure mutuelle, se sont embrassés, raccommodés; &, ce qui me paroît encore plus fûr que le rapport des témoins, c'est que voilà cette pauvre Madame de Valcé. plus affichée que jamais.

#### BILLET de Madame de Valcé à M. de Creni.

Ne fongez plus à venir chez moi, cela est impossible; mais puisque Madame de Gerville a envoyé savoir de vos nouvelles, saififfez ce prétexte, allez la voir, liez-vous avec elle & avec ma belle-mere, à quelque prix que ce puisse être; c'est le seul moyen qui nous reste, pour nous voir aussi souvent qu'autrefois. Louez Madame de Gerville fur ses agrémens, son air de jeunesse, & parlez-lui de Versailles ; jouez au quinze avec ma belle-mere, & tout ira bien. Je ne vous parle point de mon sentiment, vous ne le connoissez que trop ; que du moins le vôtre me dédommage de tout ce que j'ai facrifié pour vous convaincre de sa vérité.

#### LETTRE LIX.

Madame de Valcé à Madame de Germeuil.

RÉELLEMENT, ma chere amie, vous n'avez pas le sens commun : vous êtes, dittes-yous, au desespoir; yous ne yous confolerez jamais d'un égarement qui n'est excufé par rien : l'illusion est detruite, &c, &c.... Enfin tous les grands mots!.... Quelles expressions, quel style romanesque! & tout cela pour dire que vous avez un amant, & que vous n'éprouvez pas pour lui ces sentimens exagérés ou chimériques qui n'existent que dans l'imagination! Vous le préférez , vous l'aimez mieux qu'un autre : eh bien, voilà l'amour, non pas tel que nous l'admirions jadis dans Cléveland ou dans Zaïde, mais tel qu'il est véritablement.... Eh! comptez-vous pour rien le charme d'être aimée, d'être obéie, de commander?... Vous ferez toujours malheureuse, parce que vous avez une excessive délicateile, & une tête froide ; c'est ce qu'il y a de pis : l'on n'est jamais contente, & l'on n'a pas la ressource de pouvoir s'abufer. Pour moi, je possede assez l'art heureux de monter ma tête à mon gré, du moins

LETTRES

pour quelque-temps; & lorsqu'une illusion se dissipe, j'en répare la perte par une autre : c'est ainsi qu'on me voit tour-à-tour indifférente, sensible, coquette, passionnée, & jamais fausse, car je me pénètre de mon rôle, mon imagination s'échausse, je crois agir naturellement; voilà tout mon artifice : vous conviendrez qu'il est excusable, puisqu'avant d'abuser les autres, je commence par me tromper moi-même.

Je pense bien, comme vous, que si l'on pouvoit lire dans l'avenir, on n'auroit jamais d'amant; si l'on savoit que ce trouble, ces émotions si vives qu'on éprouve avant l'aveu fatal, font les plus grands charmes de l'amour . & que l'instant où l'on s'égare , détruit Tans retout un fi doux enchantement. J'étois mille fois plus heureuse, il y a six mois, que je ne suis à présent, remords & préjugés à part. Un moment d'entretien, un mot dit à la dérobée, un regard, une rencontre dans la rue ou à l'Opéra, tout cela m'enchantoit : l'habitude & la certitude d'érre aimée m'ont infiniment blafée fur ces petits détails; mon imagination n'a plus rien à faire, elle est oisive & froide ; je reste avec mon cœur; & je vous avouerai naïvement que la vanité l'occupe beaucoup plus que l'amour. La vanité !.... Oui , c'est elle feule qui regle la destinée d'une semme. Sans une petite rivalité, caufée par la jalousie la

SUR L'EDUCATION. plus frivole, je n'aurois point d'amant, ou l'aurois fait peut-être un aurre choix. Une Cofaque décida de mon fort ; Madame de \*\*\*\* danfa mieux que moi; mais on me trouva plus jolie qu'elle ; cette nuit célebre nous rendit ennemies : vous favez comme je me fuis vengée depuis : elle pleure l'amant que je lui ai enlevé, & moi je regrette la tranquillité que j'ai perdue : voyez un peu l'influence d'une Cofaque sur la destinée de trois personnes! Mais, puisque la vanité nous égare, du moins qu'elle serve à nous consoler; ne cherchons point à lire dans l'avenir, il est trop incertain pour être esfrayant. Plaire, réussir, être à la mode, s'amuser, voilà ce qui doit étousser de vains remords & de triftes préjugés. Vous me demandez des conseils, ma chere amie, & je vous donne celui de renoncer à la folie de prétendre cacher un fecret qui n'en peut être un lorsqu'on est répandu dans le grand monde : l'afficher feroit indécent ; mais enconvenir avec quelques personnes sûres, est un des plus grands moyens de s'attacher des amis & de se rendre intéressante. Vous me paroissez regretter amérement ce que vous appelez votre ancienne réputation ; on vous citoit, dites-vous, pour n'avoir jamais eu d'amant ; cela est vrai : si vous aviez trente ans, je trouverois ce regret affez simple; mais enfin l'on ne vous accordoit point une

réputation parfaitement établie, & l'on difoit seulement ; elle n'a point encore d'amant. D'ailleurs, on peut vous citer à pré-fent pour n'en avoir eu qu'un; cette gloirelà n'est pas si brillante que l'autre, cependant elle est aussi rare ; & au fond , je n'en fuis pas surprise, car un premier amant, c'est presque un mari : communément on le prend si jeune, que c'est moins un choix du cœur qu'un engagement formé par la vanité & l'étourderie ; & le moyen que cela dure ?..... Adieu ; revenez donc de la campagne, j'ai befoin de vous voir & de caufer avec vous. Votre Lettre, vos complaintes, vos délicatesses, tout cela me trouble malgré moi , & me donne de l'humeur. Juftement je soupe ce soir avec une femme qui aime fon mari, qui n'a jamais eu d'amant, qui est belle & qui a plus de trente ans ; vous favez bien de qui je veux parler : en vérité, dans la disposition où je suis, sa présence me déplaira plus que jamais. A propos de femmes à grande réputation, je dois vous dire que j'ai fort à me louer de Madame d'Ostalis ; elle m'a défendue dans le monde avec une extrême chaleur, comme vous favez : depuis , elle a réuffi à me raccommoder entièrement avec ma mere, & tout-à l'heure elle a encore eu plusieurs procédés très-honnêtes pour moi ; je vous ferai ce détail quand je vous verrai. En vésur L'Éducation. 395 rité, je me reproche beaucoup à préfent toute l'aversion que j'ai eue pour eile. Adieu, revenez promptement, vous m'êtes plus nécessaire que jamais; je vous attends Lundi à fouper.

## LETTRE L'X

La Baronne à Madame de Valmont.

Vous desiriez favoir, Madame, l'impression que produiroit sur Adele un Bal d'après-midi, & je puis à présent satisfaire votre curiolité. Je l'ai menée hier au Bal avec fon frere pour la premiere fois ; vous favez que je lui ai donné un maître à danser en arrivant ici . & fix mois de lecons l'ont mise en état d'aller au Bal, & d'y danser comme toutes les jeunes personnes de son âge, d'autant plus facilement qu'elle a sur elles l'avantage de courir & de fauter à merveille, ce qui la rend infiniment plus légere. Adele, prévenue par la petite Comédie de la Colombe (1) n'avoit qu'une médiocre envie d'aller au Bal , & la toque , la coëffure haute, la considération, & l'habit garni de fleurs, lui parurent en effet un attirail fort

<sup>(1)</sup> Petite Piece du Théâtre d'Éducation.

incommode pour danser. Quand elle fut habillée, je la menai dans un fallon, où nous trouvâmes Madame d'Ostalis & quelques personnes qui avoient dîné chez moi. Chacun loua fon habit, mais fans dire un mot de fa figure ; & Madame d'Ostalis prenant la parole : Adele est, dit-elle, ce qu'on appelle très bien mise; mais ne trouvez-vous pas que le lévite blanc qu'elle porte tous les jours, lui fied mille fois mieux que toute cette parure? Tout le monde fut de cet avis, & convint qu'une élégante fimplicité est toujours ce qui a le plus de grace. Cette disferration rendit Adele encore plus mécontente de son habillement; elle ajouta que les fils d'archal de ses guirlandes de sleurs lui écorchoient les bras, qu'elle ne pouvoit fe remuer avec son panier, & que sa coëffure lui donnoit un mal de tête affreux. Au milieu de toutes ces complaintes, cinq heures fonnerent, & nous partimes. En traverfant l'anti-chambre, Brunel nous arrêta un moment, parce qu'il s'approcha pour voir Adele dans sa parure ; mais à peine eut-il jetté les yeux sur elle, qu'il se retourna en éclatant de rire. Adele, un peu déconcertée, lui demanda raison de cette incartade. Excufez-moi , Mademoifelle , reprit Brunel, mais c'est que ce rouge & tout cet équipage-là donnent à Mademoiselle une si drôle de figure..... A ces mots, les rires de

35

Brunel recommencerent; alors nous continuâmes notre chemin, affez attriftées par l'impertinente gaieté de Brunel, & nous montâmes en voiture de fort mauvaise disposition pour aller au Bal. Quand nous fûmes arrivées dans la falle, à peine Adele étoit pofée sur sa banquette, qu'elle me pria de lui ôter une petite fourmi qui couroit sur sa joue, vous devez sousfrir cela, dis-je en riant, fans quoi vous barbouillerez tout votre rouge, & vous serez hideuse. Adele murmura fort contre le rouge; & un moment après, ne pouvant réfifter à la démangeaison, elle paila sa main sur son visage deux ou trois fois, se dessina plusieurs raies fur la joue, & se couvrit de rouge & les yeux & le nez ; je l'engageai à se retourner vers une glace, elle s'y regarda, & ne s'y vit pas avec fatisfaction : cependant, prenant son parti d'affez bonne grace : je ne crois pas, me dit-elle, qu'en cet état j'aie ici beaucoup de fuccès, & qu'aucun Danfeur veuille fe charger d'une femblable figure. Et bien, repris-je, si vous ne dansez pas, nous pourrons causer. Par exemple, dites-moi ce que vous pensez de cette petite Demoiselle qui danse-là avec Théodore! ... Ah, il y a déjà long-temps que je la remarque. \_ Eh bien, comment la trouvez-vous? - Mais elle a l'air d'une folle; regardez donc, Maman, dans le repos de la contre-

SUR L'ÉDUCATION. 309 de moyens d'y acquérir de la gloire, & de s'y faire admirer. — Oui, j'entends cela, Maman, tout ce qui est bon est toujours rare: & voilà pourquoi il y a un si grand nombre de coquettes, de personnes oisives, parelleuses, ignorantes, étourdies, & de petites Demoiselles qui ont des airs évaporés, & qui font tant de pirouettes & de bonds pour se donner l'air leste. Il faut pourtant être bien bête pour aller se placer dans cette foule-là, au lieu de choisir la retite classe qui est si charmante, ... où l'on fera diffinguée, admirée !.... Adele en étoitlà de son discours, lorsqu'enfin un jeune homme vint la prier à danser; elle quittoit une conversation qui l'amusoit, elle savoit qu'elle étoit mise à son désavantage : d'ailleurs, n'ayant jamais été parée, elle étoit fort gênée & par la coëffure & par son habit, de maniere qu'elle dansa mal, & vit bien qu'on la critiquoit & qu'on ne la trouvoit point du tout jolie ; aussi revint-elle sur sa banquette, avec le férme projet de ne plus danser. De temps en temps, on passoit devant nous de grandes corbeilles remplies de rafraîchissemens & de tarrelettes, qui tentoient beaucoup Adele : accoutumée à ne manger que du pain ou du fruit à son goûter, elle ne touchoit à rien ; mais je m'apperçus que les corbeilles lui arrachoient quelques soupirs, & la-faisoient tomber

400 dans la rêverie. Adele, lui dis-je, vous commencez à n'être plus enfant, vous avez onze ans; ainfi, mangez fi vous avez faim, & de tout ce que vous voudrez, pourva que ce foit fans excès : au reste, je m'en rapporte à vous, & je vous affure-que je n'y regarderai même pas. Adele profita de cette permislion avec grand plaifir; & moi, toutes les fois que je voyois arriver les corbeilles, je tournois la tête d'un autre côté, je parlois à mes voifins, & croyant que je ne l'observois pas le moins du monde, Adele mangeoir toutes les tartelettes qu'on lui préfentoit. J'allois quitter le Bal, lorsque Théodore, fort ému, accourut à ma banquette, & me dit tout bas : « Il vient de m'arriver » un malheur, en jouant tout seul dans un » petit cabinet, j'ai cassé une belle glace, » & je vous prie, Maman, d'en instruire » la maîtrefle de la maison, afin que per-» sonne n'en soit soupçonné injustement. »

Vous concevez, Madame, le plaisir que me causa cette candeur & cette délicatesse : j'embrassai Théodore; & après avoir fait l'aveu de sa faute à la maîtresse de la maison, je l'emmenai avec sa sœur, & nous partîmes. Adele étoit trifte & silencieuse; je lui en demandai la raison; elle me répondit qu'elle avoit un peu mal à la tête : c'est, repris-je, parce que vous avez une indigeftion. - Moi, Maman? - Oui, yous avez

SUR L'ÉDUCATION. 401 mangé dix tartelettes, fix meringues, & pris deux tasses de glaces à la crême, ainsi il n'est pas étonnant que vous soyez malade. \_ Je ne croyois pas avoir autant mangé. - Ni que je vous eusse si bien observée. Ceci doit vous apprendre deux choses : premiérement, que la fobriété est une vertuausii utile qu'elle est estimable; & secondement, que rien ne peut me distraire de vous; & que même, en ne paroissant pas vous regarder, je vous vois parfaitement. D'ailleurs, Adele, quand on a de la générosité, on n'abuse jamais de la consiance que les autres nous témoignent.... \_ Oh; Maman! Je fens mon tort, je le réparerai. - Je l'espere : mais faut-il , mon enfant, que vous ayez toujours besoin d'une fâcheuse expérience pour vous persuader de ce que vous pourriez apprendre parfaitement, si vous ajoutiez plus de foi à mes discours ?.... \_ Ah , Maman , je crois tout

ce que vous dites.....

Pourquoi donc ne me le prouvez vous pas dans l'occafion? Par exemple (fans parler des tartelettes), pour votre habit de Bal, je vous avois confeillé d'en préférer un bien fimple: ma petite Comédie de la Colombe avoit paru vous inspirer même de l'averson pour une parure si recherchée, & cependant, quand vous avez vu, chez Mademoifelle Hubert, un habit gaini de sleurs, yous

Tome I.

402

avez desiré d'en avoir un semblable ; vous. voyez le succès qu'il vous a procuré, ainsi que l'énorme quantité de rouge que vous avez mis .... - Oh , c'en est fait , je n'aurait jamais d'habit garni de fleurs, & je ne mettrai jamais de rouge. - Ne soyez extrême en rien; il faut suivre les modes, mais toujours avec modération : je desire feulement que vous ayez assez bon goût pour preférer en général une noble simplicité, à la fois modeste, élégante & commode, à la vaine affectation d'une parure éclatante & surchargée d'ornemens. Comme j'achevois ces mots, la voiture s'arrêta : la pauvre Adele ne pouvant se soutenir, descendit avec beaucoup de peine : arrivée dans fa chambre, elle fe trouva mal, vomit prodigieusement, & n'éprouva pas même la confolation d'inspirer la plus légere compassion à tout ce qui l'entouroit; au contraire, elle entendoit chacun s'étonner qu'elle eût eu si peu de sobriété, & témoigner un extrême dégoût pour l'espece de mal qui la faisoit souffrir; & enfin, ne prononcer le mot indigestion qu'avec un grand air de mépris, excepté moi cependant, car je me taifois, & seule je soignois Adele avec l'air de l'intérêt & de la pitié ; aussi me témoignoit-elle une reconnoissance, une tendresse & un repentir qui me touchoient véritablement, & qui m'affuroient qu'elle n'auroit jamais d'indigeffion par sa faute.

## SUR L'EDUCATION.

Tout ceci m'a fait faire une réflexion qui prouve bien la bonté de notre plan d'éducation ; c'est que l'enfant le mieux né ne supportera jamais parfaitement une épreuve absolument nouvelle. Par exemple, yous avez vu Adele dans une chambre remplie de bonbons & de confitures, & se croyant feule, fans être tentée d'y toucher, parce' qu'elle avoit donné fa parole de n'en point manger; vous avez vu aussi combien il a fallu de punitions & d'épreuves pour l'amener à ce point de probité, elle y est parvenue: mais comme jusqu'ici elle n'avoir été fobre que par obéissance & par un sentiment d'honneur, aussi-tôt qu'elle à été livrée à elle-même à cet égard, elle a oublié tous les éloges qu'elle a entendu faire de la rempérance, & elle a mangé avec excès. Mais si l'on oublie facilement des discours, on se souvient éternellement des faits, surtout lorsqu'ils ont été accompagnés de circonstances fâcheuses. Il est donc nécessaire. il est donc indispensable d'instruire les enfans fur tous les points, non par des raisonnemens, mais par l'expérience même : je n'exclus affurément pas le raisonnement mais il faut toujours, je le repete, que l'expérience en démontre la folidité. Pour revenir à Adele, elle avoit encore mal à la tête ce matin, & elle étoit très-fatiguée : Madame d'Ostalis l'a beaucoup sermonée; enfin, Lla

#### LETTRES

a t-elle ajouté, vous me trouvez de belles dents & de la fraîcheur; Madame de Germeuil ne vous paroît pas jolie, parce qu'elle n'a plus ces avantages, elle est cependant plus jeune que moi de deux ans..... - Mais. vamais elle n'a eu votre teint & vos dents ?.... - Pardonnez-moi, quand elle s'est mariée, elle étoit d'une fraîcheur parfaite; mais elle est gourmande, elle mange beaucoup detartelettes, elle a souvent des indigestions, & vous voyez comme elle est couperosée. Adele a paru très-frappée de ce discours; & deux jours entiers d'une diete bien austere : donneront encore plus de profondeur aux réflexions qu'elle pourra faire fur ce sujet. Adieu, Madame; vous voyez avec quelle exactitude je vous obéis ; & il faut en effetque je compte bien sur votre bonté particuliere . & même fur votre prévention pour Adele, pour ofer me livrer avec tant de consance au plaisir de vous parler d'elle.



### LETTRE LXI

# La Baronne à Madame d'Ostalis.

BE conçois bien, ma chere fille, que vous ayez eu un peu d'humeur d'être obligée de rester deux jours de plus à Versailles, uniquement pour des affaires fort ennuyeuses; mais votre mari est absent . & vous devez surtout alors vous occuper de ses intérêts : d'ailleurs, souvenez-vous de cet excellent confeil de Madame de Lambert (1).

· « Pendant que vous êtes jeunes , formez » votre réputation, augmentez votre cré-» dit, arrangez vos affaires; dans un autre » âge, vous aurez plus de peine. Dans la » jeunesse, tout vous aide, tout s'offre à » vous ; les jeunes perfonnes dominent sans « penfer : dans un âge plus avancé, vous » n'êtes fecourue de rien, vous n'avez plus » en vous ce charme féduifant qui fe répand » fur tout, vous n'avez plus pour vous que » la raison & la vérité, qui ordinairement » ne gouvernent pas le monde. »

J'ai passé hier une délicieuse soirée chez Madame de Limours : l'Ambassadeur de....

<sup>(1)</sup> Avis d'une Mere à sa fille.

que je ne connoissois pas, y est arrivé, &, presque en entrant , a demandé si vous étiez revenue de Versailles; alors vous êtes devenue le sujet de la conversation générale; chacun a vante avec enthousiasme votre conduite, vos talens, votre figure, votre douceur, & cette gaieté franche & naturelle qui vous fied fi bien & vous rend fi aimable. O, qu'il est doux pour le cœur, & fatisfaifant pour l'amour-propre, d'entendre louer sa fille, son ouvrage, celle qui vous doit ses principes, ses vertus, ses agrémens & fa réputation! & l'on est pas obligé de dissimuler cette espece d'orgueil; au contraire, on peut l'avouer, & même se glorifier ouvertement d'en être susceptible. De tous les éloges qu'on vous a donnés, il n'en est point qui m'aient autant flattée que ceux de l'Ambassadeur de .... parce qu'il ne me connoissoit pas., & ne pouvoit soupconner l'intéret extrême que je prenois à cette conversation.

Oui, ma chere fille, je vois arriver avec un grand plaifir le moment de retourner en Languedoc. Que pourrois-je regretter à Paris, puifque pour cette fois je vous emmene avec moi !.... Je crois que nous n'irons pas directement à B..... Notre projet est d'aller d'abord passer un mois en Bretagne, je vous dirai pourquoi; c'est une longue histoire, & qui sûrement vous intéressera. SUR L'ÉDUCATION. 407 Adieu, ma chere enfant, je compte fur vous pour famedi.

#### LETTRE LXII.

Madame de Valcé à M. de Creni.

Vous me demandez une explication, vous voyez bien que je suis mécontente; envain vous en cherchez le sujet ; puisque vous n'êtes ni affez pénétrant ni affez délicat pour le deviner, je vais donc vous l'apprendre. Vous m'aimez, je n'en doute pas, mais c'est d'une maniere qui ne me convient nullement : incapable de feindre, detestant l'art & la contrainte, je n'ai pu déguiser ni cacher le penchant qui m'entraînoit vers vous: personne ne l'ignore : vous devriez du moins. par votre conduite, tâcher de justifier la préférence que vous avez obtenue, mais vous suivez une route absolument opposée. Quand nous fommes feuls, vous ne me parlez que de votre amour, de l'excès de votre passion, ce qui forme un entretien fort peuvarié, & qui au bout d'un an, pourroit conduire à l'ennui la femme la plus fensible : fûre de votre cœur, toutes ces protestations font inutiles, leur monotonie m'importune. Le sentiment vous porte à la tris-

tesse; quand vous me peignez votre bonheur, c'est avec un ton si lamentable, que véritablement à votre air, & aux inflexions de votre voix, on vous croiroit désespéré : de grace, variez-vous davantage, car je n'y puis plus tenir. Mais en revanche, quand nous fommes dans le monde, vous prenez de petites manieres dégagées qui me font encore plus insupportables; à peine me regardez vous; afors tout vous occupe, tout paroît vous plaire, excepté moi : dans les conversations générales, selon vous, l'amour n'est qu'une illusion, qu'une folie', vous en parlez avec une légéreté qui doit convaincre que vous n'y croyez pas, & vous appellez cette ridicule affectation, de la discrétion, de la prudence, & moi je la trouve intolérable. On sait que je vous aime, & l'on se persuade, d'après vos dis-cours, que je n'ai cédé qu'à une fantaisse; ainsi, vous m'ôtez la seule excuse que je puisse avoir, celle de partager une passion violente & véritable. Je vous déclare que je ne puis supporter cette opinion; mon cœur & mon orgueil en sont également blessés; je veux qu'à tous les yeux vous avez l'air de m'aimer, de me préférer à tout; en même-temps je vous défends à jamais tout ce qui peut porter l'empreinte de l'aifance ou de la familiarité, & ces petits foins qui n'appartiennent qu'à la galanterie . SUR L'ÉDUCATION. 409 terie, & dont je dédaigne d'être l'objet; foyez occupé de moi, respectueux & réfervé, voilà votre rôle en public; tête àtète, foyez, si vous pouvez, léger, inconséquent, & sur-tout un peu plus gai, vous ne m'alarmerez point, & vous m'en conviendrez beaucoup mieux. Adieu: je vous fais connoître mes sentimens & mon caractere; d'après cela, vous voyez qu'il faut suivre exactement le plan que je vous trace, si vous voulez me conserver.

### LETTRE LXIII.

La Batonne à Madame de Valmont.

L est vrai, Madame, que nous sommes décidés à aller en Bretagne avant de retourner en Languedoc; & ce qui nous y détermine, est le desir de voir deux personnes austi intéressantes qu'extraordinaires, M, & Madame de Lagaraye; voici leur histoire. M. le Marquis de Lagaraye (1) passoir pour l'homme le plus heureux de la Bretagne; chéri d'une semme aimable, considéré dans sa Province par son mérite personnel, sa nais-

Tome 1.

<sup>(1)</sup> Cette Histoire est très-vraie, & l'Auteur en tient les étails d'une personne qui a eu le bonheur de connoître particulièrement M. & Madame de Lagaraye, qui ne sont que vers 1754.

fance & sa fortune, il rassembloit dans son château toute la bonne compagnie des environs; on y jouoit la Comédie, on y donnoit des Bals, & chaque jour amenoit une fêtenouvelle. Madamede Lagaraye partageoit les goûts de son mari, & tous les deux croyoient avoir fixé le bonheur, quand tout-à-coup,. au milieu d'une fête, la mort subite & extraordinaire de la fille unique (1) de M. & de-Madame de Lagaraye produisit dans le cœur du malheureux pere une révolution aussi singuliere qu'imprévue. Le dégoût du monde, le détachement de fes biens frivoles le conduisirent bientôt à la dévotion la plus sublime, & en même-temps lui inspirerent un dessein qui n'a peut-être jamais eu d'exemple. M. de Lagaraye communique à fa femme & fes idées & ses projets, & rien n'en retarde l'exécution. Ils partent pour Montpellier, ils y passent deux ans, uniquement occupés à s'infi truire de tout ce qui peut avoir rapport à la Chirurgie; ils font plusieurs cours d'Anatomie, de Chymie (2) apprennent à saigner, à panser des plaies; & réunissant pour ce genre-

(1) Toutes ces circonstances font vraies, à l'exception: que cette personne qui mourut subitement, n'étoit que parente de M. de Lagaraye qui n'a jamais eu d'ensant.

<sup>(</sup>a) M. de Lagaraye a même fair fur la Chymie quelques Ouvrages três-effimés, & plufieurs découvertes utiles, C'est fui qui a découvert les propriétés & donné son nom au sel de Lagaraye, improprément nommé Sel a car se n'est que l'extrair sec de Quinquina.

SUR L'ÉDUCATION. 4

l'étude, toute l'application que peuvent donner de grands motifs & un véritable enthousiasme, ils font l'un & l'autre les plus étonnans progrès. Pendant ce temps, on travaiile par leur ordre au château de Lagaraye, qu'on transforme en un vaste hôpital contenant deux corps de logis, l'un pour les hommes, & l'autre pour les femmes; & ce féjour où régnoient jadis les plaisirs, le faste & la mollesse, est devenu le temple le plus auguste de la religion & de l'humanité. Cependant, M. & Madame de Lagaraye partent de Montpellier ; arrivent dans leur Terre ; M. de Lagaraye , alors âgé de quarantecinq ans se met à la tête de l'hôpital des hommes, & confacre sa vie & sa fortune à servir les pauvres dont fa maison est l'asyle. Madame de Lagaraye, plus jeune que son mari de dix ans, s'impose les mêmes devoirs dans l'hôpital des femmes ; belle & jeune encore. elle quitte avec transport les riches parures de la vanité, pour prendre le modeste vêrement d'une humble hospitaliere. Cet établisfement, cet exemple de toutes les vertus. au-dessus peut-être de ce qu'on a jamais vu de digne d'être admirée, subsiste encore & dure depuis dix ans. Voilà, Madame, ce que nous voulons voir. Adele & Théodore doivent faire leur premiere communion dans fix mois, & je ne puis les y préparer mieux qu'en leur faifant faire le voyage de LagaThe LETTRES, &c. raye. Il eff fi doux d'admirer de près la vertu! L'hommage qu'on lui rend est un premier pas vers elle.

Madame d'Oftalis part avec nous pour la Bretagne, & viendra-même en Languedoc paffer trois mois : ainfi, je ne laifferai à Paris que Madame de Limours, que j'y puisse re-

gretter.

Vous me demandez quelques détails sur l'aimable enfant qui doit être un jour ma belle-fille ( fi fon cœur n'y met point d'obftacle); elle est en effet charmante par sa figure & son caractere; Théodore la trouve bien douce & bien jolie, & Adele l'aime paffionnément; Constance n'aura pas autant de talens qu'Adele, mais elle est raisonnable, fenfible, égale & obligeante. Madame de Limours l'éleve bien, & ne lui a donné que d'excellens principes : cependant cette enfant a un excès de fenfibilité & une disposition à la mélancolie, qui, par la fuite, fi l'on n'y prend garde, pourroient faire fon malheur. Adieu, Madame; nous partons demain pour Lagaraye, nous y resterons trois semaines, ensuite nous reviendrons passer quelques jours à Paris : ainfi , dans fix femaines , àpeu-près, j'aurai le bonheur de vous revoir, & je me flatte que vous ne doutez pas de l'impatience avec laquelle j'attends l'instant qui doit nous réunir.

Fin du Tome premiera

JE 63 37